







R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

## OPERE BIBLIOGRAFICHE E BIOGRAFICHE

DOTT. DIOMEDE BONAMICI

di Livorno (1823-1912)

Novembre 1921.



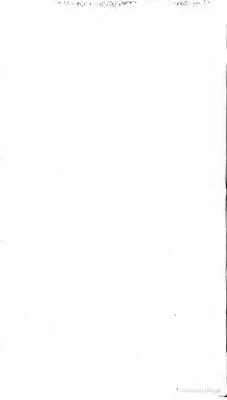

# DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE

CHOISI DU QUINZIÈME SIÈCLE.

H. 15

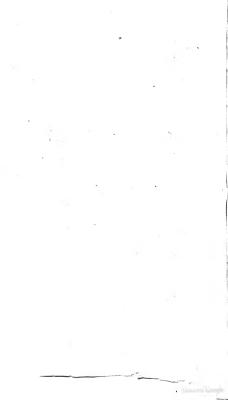

# DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE

# CHOISI

DU QUINZIÈME SIÈCLE,

O f

DESCRIPTION PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES ÉDITIONS LES PLUS RARES ET LES PLUS RECHERCHÉES DU QUINZIÈME SIÈCLE,

\*\*\*\*\*

D'un Essai historique sur l'origine de l'Imprimerie, ainsi que sur l'histoire de son établissement dans les villes, bourge, monastères et autres endroits de l'Europe; avec la notice des imprimeurs qui y ont exercé cet art jusqu'à l'an 1500;

PAR M. DE LA SERNA, SANTANDER.



A BRUXELLES,

IMPRIMERIE DE J. TARTE, RUE DES SABLES OU DES CAPUCINES, N.º 1043.

AN XIII — 1805.

The second of th

. .

#### A

# D O N. F E R N A N D O DE. LA, SERNA. SANTANDER REYGADAS, Y. RADA

CONDE

DE. LA. LAGVNA. DE. TERMINOS SV. AMANTISSIMO. HERMANO

C. De La Serna, Santander.

Tome 1.



# AVERTISSEMENT.

L'ouvrace que j'offre au public est le résultat d'un grand nombre de notes et de remarques bibliographiques détachées, que j'avais faites pendant le temps que j'ai employé à former la belle collection de livres, dont le catalogue se trouve imprimé en 5 vol. in-8.«

(a): je l'avais rédigé pour mon usage particulier, et sans autre dessein que celui de faciliter mes recherches; cependant, des amis

<sup>(</sup>e) En voici l'intitulé: Catalogue des livres de la bibliothèque de Mr. C. de la Serna, Santander, rédigé et mis en ordre par lui-méme, avec des notes bibliographiques et littéraires, etc.; Bruxelles, an XI (1803), 5 vol. in:8°.

Le V. volume de ce catalogue, dont l'édition est épuisée, renferme; 1.º des observations sur le filigrame du papier des livres imprimés dans le XV. siècle; 2.º un mémoire, qui avait été imprimé séparément en l'an IV, sur le premier usage des signatures, et des chiffres dans l'imprimerie; 3.º une préface latine, imprimée aussi séparément en l'an VIII, sur la vraie collection des canons de St. Isidore de Séville, etc.

éclairés m'ayant fait connaître qu'il pourrait être utile au public, je me suis déterminé à le livrer à l'impression. On croit, on est même persuadé, qu'un ouvrage de cette nature deviendra indispensable à tous ceux qui désireront s'appliquer avec avantage à l'étude de la bibliographie, ainsi qu'aux personnes chargées du soin de former des bibliothèques, soit publiques, soit particulières, de les arranger et d'en faire le catalogue d'une manière instructive, et qu'il pourra être aussi utile que commode aux bibliographes mêmes les plus instruits, qui, dans certaines circonstances, seront dans le cas de s'épargner, par ce moyen, beaucoup de recherches qu'ils seraient souvent obligés de faire dans une infinité de volumes écrits sur cette matière.

J'ai divisé cet ouvrage en deux parties : la première, contient un essai historique sur l'origine de l'imprimerie et sur l'histoire de son établissement dans les villes, bourgs, monastères et autres endroits de l'Europe, avant l'an 1500, avec la notice de tous les imprimeurs connus jusqu'à cette époque. Cette partie inféressante

téressante renferme, en abrégé, tout ce qu'il y a de vrai et de certain dans l'histoire de la découverte de l'art typographique et de ses progrès; car, non-seulement j'ai eu soin d'examiner avec attention les opinions des meilleurs auteurs qui ont traité cette matière; mais j'ai encore consulté et suivi particulièrement les documens authentiques qui font les titres de l'histoire, ainsi que les faits positifs qui résultent des premières impressions avec date, nom d'imprimeur et indication du lieu où elles ont été exécutées. L'époque de l'établissement de l'imprimerie dans les villes et autres endroits de l'Europe pendant le XV. e siècle, n'a été fixée que d'après les éditions certaines, réellement existantes, imprimées avec date.

La seconde partie forme le Dictionnaire, c'est-à-dire, la notice ou description, par ordre alphabétique, des noms d'auteurs, et à défaut de nom, suivant leur titre, des éditions les plus rares et les plus recherchées qui ont été imprimées dans le XV.º siècle.

On compte environ 15,000 impressions fai-

tes en Europe durant cette période; mais dans ce nombre on aurait de la peine à en trouver 1500 qui fussent dignes de l'attention des curieux, et d'occuper une place distinguée dans les bibliothèques. Le choix que nous en avons fait est tel, que nous oserons bien assurer que les éditions, dont il ne sera pas fait mention dans ce Dictionnaire, ne peuvent être considérées que comme des livres très-ordinaires et d'un prix à-peu-près égal à la valeur de leur reliure (b); de manière qu'en ouvrant le Dictionnaire, le lecteur pourra voir sur-lechamp, si une impression quelconque du XV.º siècle, tombant sous sa main, mérite ou non

<sup>(6)</sup> On trouve dans quelques ouvrages bibliographiques, et sur-tout dans des catalogues de livres, phusieurs ouvrages annoncés comme rares et recherchés, par la raison que dans les ventes de diverses bibliothèques renommées, les exemplaires non tété vendus sept, quinze, vingt et trente francs, selon le format : mais si l'on fait attention que les reliures superbes de ces exemplaires, le plus souvent en maroquin, dorés sur tranche, ont coûté plus de 7 à 15 francs pour les in-8.º et in-4.º, et 24 et 36 francs pour les in-61., on s'appercevra aisément que ces ouvrages sont de peu de conséquence, et un éréitent aucunement d'être cités comme rares et recherchés.

#### AVERTISSEMENT.

de la considération; avantage important pour les bibliophiles et pour ceux en particulier qui font le commerce de la librairie.

Pour ce qui regarde les descriptions de quelques éditions anciennes, passées sous silence par les auteurs qui m'ont précédé, ainsi que les notes et remarques bibliographiques, historiques et littéraires qui me sont propres, je les abandonne au jugement du lecteur impartial, qui saura les apprécier à leur juste valeur; au reste, je recevrai avec plaisir, et même avec reconnaissance, les observations critiques que les bibliographes instruits voudront se donner la peine de faire sur les erreurs, les omissions et autres défauts essentiels qui pourraient être répandus dans cet ouvrage : je dois seulement les prévenir, qu'ayant commencé bien tard à apprendre la langue française, ils ne doivent pas s'étonner des fautes grammaticales, et des incorrections de style qui peuvent s'y rencontrer; et qu'en conséquence j'ai le droit de réclamer à cet égard toute leur indulgence.

# TABLE

# DES MATIÈRES CONTENUES EN CE VOLUME.

| Essai historique sur l'origine de l'Impri-                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| merie, page 1                                                                    |
| Ouvrages qui traitent de cette matière, 1-3                                      |
| Motifs qui ont engagé l'auteur à écrire sur cet objet, 2-6                       |
| cet objet, 2-6                                                                   |
| Utilité de l'Imprimerie - Division de l'ou-                                      |
| vrage; 6-9                                                                       |
| CHAPITRE I.": Origine de l'Imprimerie, 10                                        |
| Imprimerie proprement dite Secret gardé                                          |
| Imprimerie proprement dite Secret gardé religieusement par les inventeurs, 10-11 |
| Difficulté de pouvoir fixer l'époque de la dé-<br>couverte de cet art,           |
| couverte de cet art,                                                             |
| Prétention de la ville d'Harlem non fon-                                         |
| dée,                                                                             |
| Narration fabuleuse de Junius, fondement de la prétention d'Harlem, 14-25        |
| de la prétention d'Harlem, 14-25                                                 |
| interprétée diversement, et augmen-                                              |
| tée de nouvelles fables par ses parti-                                           |
| sans,                                                                            |

30-33

| La B                                  | iblia pauperum, le Speculum, et autres                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | ages de ce genre, ne sont pas de Cos-<br>ils nous viennent d'Allemagne, 37-40.                                                   |
| Guten                                 | berg accusé faussement d'avoir volé les                                                                                          |
| cara                                  | ctères de la prétendue typographie de                                                                                            |
| Cost                                  | er, 41-48                                                                                                                        |
|                                       | nens fastueux érigés à Coster d'Har-                                                                                             |
| lem                                   | par l'enthousiasme de ses compatrio-                                                                                             |
| tes,                                  |                                                                                                                                  |
|                                       | ne fut ni graveur en bois, ni impri-                                                                                             |
|                                       |                                                                                                                                  |
|                                       | de graver en bois pour l'impression a                                                                                            |
| L'art<br>été                          | de graver en bois pour l'impression a<br>trouvé en Allemagne. — Image de S.                                                      |
| L'art<br>été<br>Chri                  | de graver en bois pour l'impression a<br>trouve en Allemagne. – Image de S.<br>stophe, avec la date de 1423, qui le              |
| L'art<br>été<br>Chri                  | de graver en bois pour l'impression a<br>trouvé en Allemagne. – Image de S.<br>stophe, avec la date de 1423, qui le<br>ve, 53-55 |
| L'art<br>été<br>Chri<br>prou<br>Les p | stophe, avec la date de 1423, qui le ve,                                                                                         |
| L'art été Chri prou Les p ment        | stophe, avec la date de 1423, qui le ve,                                                                                         |
| L'art été Chri prou Les p menu pres   | stophe, avec la date de 1423, qui le ve, 53-55                                                                                   |

| viij TABLE DES MATIERES.                      |
|-----------------------------------------------|
| Typographie inconnue des héritiers de Co      |
| ter d'Harlem, découverte par M. Merma         |
| Fable du vol commis par le nommé Co.          |
| sellis, 57-5                                  |
| Réfutation des moyens employés par M          |
| Meerman, pour appuyer sa découverte su        |
| la typographie Laurentienne, , . 60-6         |
| L'histoire de Coster et de son imprimerie n'e |
| $qu'un\ conte$ , , 65-6                       |
| Faits plus certains sur la découverte de l'in |
| primerie, 67-6                                |
| Jean Gutenberg, Mayençais, en fait les pr     |
| miers essais, vers l'an 1439, dans la vil     |
| de Strasbourg Documens qui le prouver         |
| démonstrativement, 69-6                       |
|                                               |
| Retour de Gutenberg à Mayence, sa patrie      |
| où il établit une nouvelle typographie e      |
| société avec J. Fust, qui en devient le po-   |
| sesseur, 84-6                                 |
| •                                             |
| J. Gutenberg forme un nouvel atelier type     |
| graphique, où il imprima divers ouvrage       |
| jusqu'en 1465, 86-9                           |
| Après la mort de Gutenberg, en 1468, son in   |
| primerie passe premièrement au pouvoir o      |
| Conr. Humery, sindic de Mayence, et er        |
| suite de Bechtermuntze, imprimeur à E         |
|                                               |

- - Pierre Schoiffer invente une manière plus aisée de fondre les caractères, c'est-à-dire, les poinçons pour frapper les matrices, 95-99
- Fust donne sa fille en mariage à P. Schoiffer, pour cette découverte. — Premières impressions faites à Mayence, . . . 99-101

- Jean Gutenberg est le vrai inventeur de l'art typographique, concu dans la ville de Strasbourg, et perfectionné à Mayence. - Conclusion du premier chapitre, 105-107
- CHAPITE II: Histoire de l'établissement de l'imprimerie avant l'an 1500, dans les villes, bourgs, monastères et autres lieux de l'Europe, dont la table alphabétique se

# TABLE DES MATIÈRES:

|   | trouve   | a la    | pn, e | t noti | ce de  | tous  | les impr |
|---|----------|---------|-------|--------|--------|-------|----------|
|   | meurs    | conn    | ıs du | XV.    | siècl  | е, .  | 108-44   |
| 2 |          |         |       |        |        |       | s, monas |
| 1 | tères    | etc.,   |       |        |        |       | · 449-45 |
| 2 | Table al | phabé   | tique | de tot | ıs les | impri | meurs de |
| Ť | XV.      | siècle, | dont  | il es  | t fai  | t men | tion dan |
|   |          |         |       |        |        |       |          |

# ESSAI HISTORIQUE

SUR

#### L'ORIGINE DE L'IMPRIMERIE.

 Nous avons sur l'histoire générale et particulière de l'Imprimerie un grand nombre d'ouvrages, dont la simple indication fournirait matière suffisante pour la formation d'un volume (1).

Tome I

<sup>(1)</sup> Les auteurs les plus distingués, qui ont écrit sur cette matière, sont:

Jac. Mentel, Excursus de loco et auctore inventionis typographicæ. Paris., 1644, 4.°; Ejusdem de vera typographiæ origine. Paris., 1650. 4°.

Jean De La Caille, Histoire de l'imprimerie. Paris, 1689. 4°.

André Chevillier, L'origine de l'imprimerie de Paris.
 Paris, 1694. 4°.

<sup>4.</sup> Michaelis Maittaire, Annales typographici. Hagæ-Comitum et Londini, 1719-1741. 9 vol. in-4°.

<sup>5.</sup> Michaelis Denis, Annal. typogr. Marttair. supplementum. Viennæ, 1789. 2 vol. in-4°.

# II. Cette circonstance m'avait entièrement détourné du dessein, que j'avais formé d'abord,

- 6. S. Palmer, A general history of printing. London, 1733. 4°.
- 7. Prosper Marchand, Histoire de l'imprimerie. La Haye, 1740. 4°.
- 8. Supplément à cette histoire, par l'abbé Mercier. Paris, 1775. 4°.
- 9. Pellegrino Ant. Orlandi, Origine e progressi della stampa. Bononiæ, 1722. 4°.
- 10. Jo.-Christ. Wolfii, Monumenta typographica. Hamburgi, 1740. 2 vol. in-80.
- 11. Christ. Gottlieb Schwarzii, Primaria documenta de origine typographiæ. Altorfii, 1740. 4°.
- Joh.-Christ. Seiz, Het derde jubel-jaer der boeckdruck-konst. Harlem, 1740. 8°.
- 13. Jo.-Danielis Schopsini, Vindiciæ typographicæ. Argentinæ, 1760. 4°.
- 14. Gerardi Meerman, Origines typographicæ. Hagæ-Comitum, 1765. 4°.
- 15. D. Middleton, The origin of printing. London, 1776. 8°.
- 16. Aug. Mar. Card. Quirini, De optim. script. editionibus primis romanis. Lindaugiæ, 1761. 40.
- 17. Fr.-Xaverii Laire, Specimen historicum typographiæ romanæ sæculi XV. Romæ, 1778. 8°.
- 18. Jo.-B. Audiffredi , Catal. hist. criticus editionum romanarum sæculi XV. Romæ , 1783. 40.

d'écrire sur cet objet; mais je considérai ensuite, qu'indépendamment de la difficulté qu'on

- 23. William Herbert, Typographical antiquities. London, 1785. 3 vol. 4°.
- don, 1785. 3 vol. 4°.

  24. Steph.-Alex. Wurdtwein, Bibliotheca moguntina.

  Augustæ Vindelicorum, 1787. 4°.
- 25. Gotthef Fischer, Essai sur les monumens typographiques de Jean Guttenberg. Mayence, an X. 40.
- 26. Georgii-Guill. Zapf, Annales typographiæ Augustanæ. Augustæ Vindelicorum, 1778. 4°.
- 27. J.-Bernardi de Rossi, Annales hebræo-typographici. Parmæ, Bodoni, 1795-99. 2 tom. 4°.
- 28. Placidi Braun, Notitia historico-litteraria de libris ab artis typographicæ inventione usque ad annum M. D. impressis. Augustæ Vindel., 1788. 2 vol. 4°.
- 29. Sebastiani Seemiller, Bibliothecæ academiæ Ingolstadiensis incunabula typographica. *Ingolstadii*, 1787. 3 vol. 4°.
- 30. Notice d'un livre imprimé à Bamberg en 1462, par Camus. Paris, an VII. 4°.

<sup>19.</sup> Ejusdem specimen hist. crit. editionum italicarum sæc. XV. Romæ, 1794. 4°.

<sup>20.</sup> Georgii Wolfgangi Panzer, Annales typographici emendati et aucti. Norimbergæ, 1793-1803. 11 vol. 4°.

<sup>21.</sup> Ejusdem annalen der altera deutschen litteratur. Nurnberg, 1788. 4°.

<sup>22.</sup> Ejusdem aelteste buchdrucker geschichte Nurnbergs. Nurnberg, 1789. 4°.

éprouve à se procurer ces ouvrages, dont plusieurs ne se trouvent plus communément dans le commerce; la diversité d'opinions qui règne parmi ces auteurs, la prévention outrée des uns pour soutenir leur système, les erreurs et les méprises des autres, exigeaient de la part des lecteurs une attention suivie et beaucoup d'étude pour parvenir à la connaissance de la vérité, je repris donc mon premier projet de publier mes idées sur cette intéressante partie de l'histoire littéraire.

III. D'ailleurs l'on trotvera, je pense, trèsconvenable, et nécessaire même, de dire quelque chose sur l'origine et les progrès de l'Imprimerie, à la tête d'un ouvrage, dont l'objet principal est de faire connaître, par des notices particulières, les premières productions de l'Art typographique: morceaux précieux, recherchés, à juste titre, et par les curieux et par les savans (2).

<sup>(</sup>a) Malgré les remarques sévères de quelques critiques, sur la grandé importance que les curieux et les hommes de lettres ont toujours attachée à ces anciennes éditions, et sur le prix, à la vérité quelquefois excessif, qu'ils y mettent; malgré les efforts quo ces critiques ont faits pour les faire passer comme des curiosités inutiles;

N. En effet, l'histoire de l'Imprimerie devant être considérée comme une des branches. les plus essentielles de la bibliographie, il devient absolument indispensable pour tous ceux, qui désirent faire des progrès dans la connaissance des livres, et bien spécialement pour les personnes chargées de la garde et conservation des bibliothèques, d'avoir quelques no-

il sera toujours vrai de dire, qu'un grand nombre de ces anciennes et premières éditions doivent être regardées, par les savans mêmes, comme infiniment précieuses ; car , indépendamment de l'utilité qu'on en tire pour parvenir à connaître d'une manière particulière l'histoire de l'art de l'imprimerie, ces éditions ont trèssouvent indiqué aux critiques de bonnes variantes, qui ont servi à redresser divers passages tronqués ou défigurés par les imprimeurs, dans les édition postérieures ; ce qui ne doit pas nous étonner, si l'on considère que ces premières éditions n'ont pu être faites que sur plusieurs manuscrits, souvent très-anciens, examines et collationnés ensemble. M. de Sallengre a reconnu dans la première édition de Pline, faite à Venise, par Jean de Spise, en 1469, plusieurs endroits beaucoup plus exacts que dans l'édition tant vantée du père Hardouin. M. Mercier, abbé de S.-Léger, a démontré dans les mémoires de Trévoux ( mois de juin 1765 ) , que l'édition du 4.º livre de Doctrind Christiand de S.t Augustin, faite à Mayence, par Jean Fust, vers l'an 1465 ou 1466, in-fol., est infiniment plus exacte que celle des Bénédictins de Saint Maur.

tions particulières de son origine et de ses progrès, et de connaître, en même-temps, les artistes célèbres qui, par leurs talens, ont contribué le plus à la perfection de cet Art, dont l'invention est généralement regardée comme la plus utile découverte qui ait été produite par le génie humain (3).

V. Car, enfin, il ne faut pas confondre l'utilité d'un art, avec l'abus qu'on en peut faire a quelques personnes austères, quelques Catons, de nos jours, frappés de l'abus étrange qu'on a fait, dans ce siècle, de l'Art typographique, ont pu déclamer quelquefois contre ce bel Art; mais ce fait particulier ne peut, en aucune manière, autoriser d'autres à décrier l'Imprimerie, dont les écarts seuls devaient exciter leur zèle. Les progrès rapides que les arts et les sciences ont faites depuis sa découverte, est une preuve non-équivoque de son jutilité. Avant

<sup>(3)</sup> Ars illa ingeniosa, quá non alia unquam extitit cateris artibus promovendis et quibuscumque rebus peragendis utilior. Maittaire, Annal. typogr., tom. 3, pag. 3.

Nulli nisi nautice praxidi, nec utilitate, nec dignitate, nec subtilitate secunda. Cardanus de subtilitate, lib. XVII.

l'invention de l'Imprimerie, les lettres n'étaient réservées qu'au petit nombre de riches monstères et de personnes aisées, à portée de payer une somme considérable pour la copie d'un bon ouvrage. Les livres étaient appréciés dans ce temps-là, comme des bijoux précieux: ils étaient si rares et si estimés qu'on les léguait par testament aux personnes les plus chéries, et qu'on en faisait quelquefois l'aliénation par contrat notarié, comme s'il s'agissait d'un bien-immeuble (4).

Notre souverain seigneur, tant et si très-humblement que plus pouvons, nous nous recommandons à votre bonne gráce, et vous plaise sçavoir, que le président messire Jean De La Driesche nous a dit que

<sup>(4)</sup> On peut voir dans La Caille, Hist. de l'imprimerie, pag. 3 et 4, et dans Schelhornius, Observationes ad card, quir, librum de optim. script. édition. rom., pag. 104, note (h), plusieurs exemples
du prix excessif des livres avant l'invention de l'imprimerie; mais rien démontre mieux, à mon avis,
l'estime qu'on en faissit, et la valeur qu'on attachit
à ces trésors littéraires, que la lettre que les docteurs
de la faculté de médecine de Paris, écruvirent au roi
Louis XI, au sujet de l'ouvrage de Rasts, qu'ils avaient
prété par son ordre au président Jasa Da La Daussenz:
par cette lettre lon voit la précaution singulière qu'ils
avaient prise pour sûreté de leur prêt : en voici les
conteun ;

VI. Ainsi, un essai historique, un coup-d'ain rapide sur l'origine et les progrès de l'Imprimerie pouvant être regardés comme l'intreduction nécessaire de cet ouvrage, je me suis déterminé à rédiger cet abrégé, où l'on pourra voir aisément, sans recherches, ce qu'il y a de plus vrai et de plus sur dans l'histoire de l'Imprimerie, ayant pris pour guide, à cet effet, l'non-seulement les meilleurs auteurs, qui ont traité cette matière, mais bien particulièrement encore les documens authentiques, qui

lui aves rescript, qu'il vous envoyast rotum continens Rassa pour faire escrire; et pource qu'il n'en a point, sçachant que nous en avons un, nous a requis, que lui voulussions bailler.

Sire, combien que nous avons gardé très-précieusement ledit livre, car c'est le plus beau et le plus singulier trésor de notre figulité, et n'en trouve-t-on guères de tel, néannoins nous, qui de tout notre ceup déstrons vous complaire, et accomplir ce qui vous est agréable, comme tenus sommes, avons délivré audit président ledit livre pour le faire éerire, moyennant certains gages de vaisselle d'argent, et d'autres cautions, qu'il nous a baillé en seureté de nous le rendre, ainsi que selon les statuts de notre faculté faire ce doit, lesquels nous avons tous jures aux saints évangiles de Dieu garder et observer, ne autrement ne les pouvons avonr pour nos propres affaires. Priunt Dieu, sire, etc. Ce 29 nov. 1471. font les titres de l'histoire, ainsi que les faits positifs qui résultent de l'existence réelle des premières éditions avec date, portant le nom du lieu de leur impression.

VII. Nous diviserons en deux chapitres ce que nous aurons à dire sur cette matière: nous examinerons, dans le premier, ce qui regarde l'invention de l'Imprimerie, et l'histoire des premières tentatives qu'on a faites pour y parvenir: il s'agira, dans le second, de l'histoire de son établissement dans les différentes villes de l'Europe, avec la notice des artistes imprimeurs, qui y ont exercé leurs talens jusqu'à l'an 1500.

### CHAPITRE PREMIER.

Origine de l'Imprimerie, son invention, premières tentatives qui l'ont précédée.

VIII. Les premiers auteurs ou inventeurs de l'Imprimerie (5), qui vraisemblablement ne

<sup>(5)</sup> Je ne parle ici que de l'imprimerie proprement dite, c'est-à-dire, avec des caractères mobiles; car l'on ne doit pas regarder comme telle, l'art de graver l'écriture sur les pierres et sur les métaux, dont plusieurs hommes de lettres se sont servis pour assurer que l'Art de l'imprimerie était connu des anciens peuples. Si j'avais envie de grossir ce volume, je pourrais aisément m'étendre sur ce sujet, et rapporter tout au long, pour appuyer ce système, les témoignages d'Homère, de Plutarque, de Denis d'Halicarnasse, de Cicéron, de Quintilien et autres auteurs anciens, mais cette érudition, inutile à notre objet, prouverait tout au plus ce que tout le monde sait, que l'art de graver des lettres a eté connu de tous les peuples de l'antiquité. L'on est très-surpris, sans doute, que les Grecs et les Romains, qui ont porté l'art de la gravure en creux et en relief, au plus haut degré de perfection, ne soient point parvenus à faire la découverte de l'imprimerie, qu'ils avaient, pour ainsi dire,

## (11)

prévoyaient point tous les avantages qui allaient résulter de cette heureuse découverte.

entre les mais, et dont il semble qu'il ne leur a manqué que l'exécution; mais cela prouve que les plus belles inventions ne sont souvent dues qu'au hasard de quelques circonstances, plutôt qu'au génie des artistes. Les pierres fines, les sigilles, les médailles . les marbres , les inscriptions , les lois gravées sur l'airain , et autres restes de l'antiquité , nous attestent , et nous démontrent même que les anciens connaissaient effectivement l'impression avec des caractères fixes; je n'en ferai mention, pour le prouver, que de l'estampille de métal, de la collection du duc de Richmond, trouvée près de Rome, dont ont peut voir la description détaillée, et la figure gravée en tailledouce, dans les Philosophical transactions, volume XL, num. 450, art. XI, page 388. Cette estampille remarquable, munie d'une anse, avait deux pouces de long et trente-trois quarantièmes de pouce de large, mesure d'Angleterre; les caractères, qui ont la forme des lettres capitales romaines, sont hauts d'un quarantième de pouce. Voici son inscription gravée à l'envers et en relief :

#### CICAECILI HERMIAE. 2 N.

de manière qu'étant imprimée, elle exprimait ces mots :

#### CICAECILI HERMIAE. SN.

c'est-à-dire : Caii Julii Cæcilii Hermiæ signum.

pour les progrès et l'avancement des lettres; et encore moins, peut-être, l'honneur et la gloire qui en devraient rejaillir un jour pour eux-mêmes, uniquement occupés de leurs intérêts pécuniaires, et des moyens de s'en attirer tout le profit, s'attachèrent toujours à cacher soigneusement leur secret (6).

IX. De là, la difficulté de pouvoir fixer, d'une manière précise, l'époque de la découverte de cette invention utile, dont plusieurs villes ont prétendu à l'envi s'attribuer la gloire: Mayence, Strasbourg, Harlem, Dordrecht, Venise, Rome, Florence, Bologne, Bâle, Angsboug, etc., etc., ont aspiré à cet honneur, c'est ce qui a donné lieu à de vifs débats parmi les gens de lettres, dans plusieurs écrits polémiques et critiques, qui ont paru successivement sur ce point important de l'histoire littéraire

X. Nous ne parlerons ici que des villes d'Harlem, de Mayence et de Strasbourg, qui



<sup>(6)</sup> Il parait certain qu'ils s'obligeaient, même sous serment, à garder le secret de leur art. Inventores primos id clâm habuisse emergeue secreti conscios, religione etiam jusjurandi interposita exclusisse. Maittaire, Annal. typ., tom. 1, pag. 4. Voyez encore ci-après note (8q).

se sont le plus vivement disputé l'honneur de cette invention, et les seules qui puissent se vanter de produire des preuves remarquables et non-équivoques à l'appui de leur prétention : encore faudra-t-il , je pense , laisser de côté la ville d'Harlem, dont les raisons, plus bruyantes que solides, n'étant fondées que sur des rapports vagues et sur des ouï-dire, ne méritent en réalité aucune croyance; et certes, la prétention d'Harlem, malgré tous les efforts du célèbre et très-érudit Meerman pour la soutenir, n'est regardée aujourd'hui par les bibliographes que comme une fable. En effet, le fond de l'ouvrage de M. Meerman (Origines typographiæ. Hagæ-Comitum 1765, 2 tomes in-4°.), malgré les recherches savantes qu'il renferme, n'est autre chose qu'un système typographique, presqu'entièrement bâti sur des suppositions et sur des conjectures suggérées par l'amour outré de la patrie : prévention excusable, dont les plus grands hommes ne sont pas exempts (7).

<sup>(7)</sup> Cet ouvrage de M. Meerman, et les efforts incroyables qu'il y fait pour défendre la cause d'Harlem et de Coster, sont d'autant plus remarquables que, quelques années auparavant, il avait adopté un sentiment contraire. Effectivement, au mois d'octobre 1757, le célèbre J. Wagenaar, dont nous avois une

## (14)

XI. Au reste, l'ouvrage de M. Meerman, et ceux de tous les auteurs qui ont écrit avant ou après lui en faveur de la prétention d'Har-

helle histoire de la Hollande (a), écrivit une lettre à M.\* Meerman, dans laquelle, en lui envoyant quelques observations, qu'il avait faites sur l'impression flamande du célèbre Speculum humanæ salvationis, il lai manifeste le désir qu'il avait de vois paratire son opinion sur la découverte de l'imprimerie. A cette lettre, M.\* Meerman fit la réponse suivante, laquelle ma été communiquée, traduite en français, par M.\* Van Hulthem, tribun, hibliographe profond, si avantageusement connu par son amour pour les lettres (b). Comme cette lettre de M.\* Meerman n'est pas encore assex connue dans la république des lettres, je pense qu'elle fera plaisir au lectur (c).

La voici :

- « A Monsieur Jean Wagenaar.
- « Monsieur, me trouvant ici depuis quelques jours,
- (a) Vaderlandsche historie, tweede druk. Amsterdam, Isaac Tirion, 2752, 24 vol. in-8.°, avec fig. La première édition est plus recherchée, à cause des épreuves des planches.
- (6) Mr. Van Bulkhen, de Gund, est encore un de ceux qui ont fait voir que la vertu et la problité n'out pas abandount l'ame des Belges, même dans les épreuves les plas rudes : tout le monde comait la candeur et la loyausé sec lesquelles il l'est conduit en les XII, quant d'int propode parmi les candidats pour mes place su séant. Il finit espérer que son dévouement ne restera pas sans récompense. Voyex le rapport fait au sénat, le 5 niuée au XII, par le sévateure Exaxx.
- (c) Cette réponse, ainsi que la lettre qui y a donné lieu, se trouvent imprimées à la suite de l'ouvrage intitulé: Het leven van Jan Wagenaar, Amsterdam, by Yntema en Tieboel, 1776. In-8°.

lem, ne renferment que des commentaires et des interprétations conjecturales de la trop fa-

« j'ai reçu avec plaisir la lettre que vous m'avez fait

« l'honneur de m'écrire, et je vous suis extrêmement « obligé de ce que vous me communiquez concera nant la différence des deux éditions du Speculum a humanæ salvationis (Spiegel onzer behoudenisse). « Je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce qui « regarde l'ancienneté de l'une au-dessus de l'autre; « cependant , je crois pouvoir démontrer que l'édiet tion du Speculum latin est plus ancienne que les a deux éditions flamandes : ceci paraît, entr'autres, par « les petites sentences latines, que l'on trouve sous « les planches de bois, et qui y sont gravées : certes, « si ces planches avaient dû servir d'abord pour votre « édition flamande , ces sentences , de même que le « texte imprimé au-dessous , auraient été conçues dans « la langue du pays (d): mais la prétendue opinion « de la découverte de l'imprimerie par LAURENT COSTER a commence de plus en plus à perdre son crédit, « et tout ce que Seitz nous en raconte, et ce qu'on « en a pris dans l'histoire de la patrie, sont de pures « suppositions, et la chronologie concernant les dé-« convertes et les entreprises de Costen, est une inven-

« tion romanesque , à laquelle je puis opposer une

<sup>(</sup>d) Mª Merman a pulvérisé, dans la unite, son propre argument avec la plus grande ficilié, en dissant que Coste a veril arrangé cela ainsi, svez son discerneumt ordinaire, silin de pouvoir se servic de ces placehres pour l'élaion laine qu'il se propossit de faire : Disendam poitus est, Orig, typogr., vom. t. ppg. 136, ênce ominis rebus suis consuslaises prototypographam, dum à belgiot editione, que magis pervaigus spargi potent, aris sue facturus périculum, romano teams sermone arguments incluit tabellis voluit..... Ut hac ipus inservire post modam latine editione posses.

meuse historiette, rapportée dans l'ouvrage intitulé: Batavia, d'Hadrianus Junius, au-

« bien plus probable à l'honneur de Gutenberg. On « peut prouver par des argumens plausibles , sans pou-« voir cependant en donner une démonstration for-« melle, comme il me souvient de vous en avoir in-« formé verbalement, que le texte imprimé du Specu-« lum est d'une date bien postérieure à celle des plan-« ches, et qu'il est peut-être imprimé long-temps après « 1470, ce qui n'est pas surprenant, puisque ces mêmes « planches ont encore servi dans l'édition de Cuylen-« bourg, de 1483 ; de manière que, s'il appartient quel-« que chose à Coster, ce sont seulement les planches. « et ainsi, si on veut user d'indulgence, l'invention de « Coster aura consisté en ce qu'il a su graver des let-« tres en bois, ou dans une autre matière; mais ceci dif-« fère comme la nuit du jour de l'impression en caractè-« res mobiles. Aussi toutes les autres pièces connues, ex-« cepté le Speculum, sont des simples planches en bois, « avec des lettres qu'on y a gravées, qu'il faudrait en-« core prouver qu'elles sont faites par Costen. Aussi, « comment Fust (qui l'avait appris de Guttenberg) au-« rait-il été assez impudent pour imprimer, dans toutes « ses éditions publiées depuis 1457, que l'imprimerie « avait été découverte en Allemagne ? et si la chose « avait été autrement, ne se serait-il pas trouvé quel-« qu'imprimeur hollandais, ou auteur de chronique, « qui aurait réfuté cette prétention? mais non ; la chro-« nique hollandaise , nommée vulgairement : De divisie-« chronyk, même dans la première édition de 1517, « met l'impression, non sous le chapitre des découvertes « nationales, mais étrangères. Je m'imagine que la chose « est suffisamment démontrée, et que la couronne de

## (17)

teur postérieur de plus d'un siècle à la prétendue découverte de l'Imprimerie, faite dans

« laurier doit être arrachée de la tête de Costen, de-« puis que le professeur Schopflin a trouvé dans les « archives de Strasbourg les pièces authentiques du proa ces, d'où il parait ( comme M. Schopflin m'a écrit, « il y a quinze jours ) que Gutenberg avait déjà découvert l'imprimerie à Strasbourg, en 1436. Ainsi, s'il « est vrai que Costen a imprimé avec des caractères, « mobiles (dont il n'y a ni titre, ni jota), qu'on nous « démontre qu'il a exercé cet art avant 1436; car si « cela est arrivé depuis; si même il n'avait alors im-« primé non d'après des rapports, mais d'après sa « propre découverte , GUTENBERG est, et reste le pre-« mier inventeur. Ces pièces de procès seront publiées « par ce savant professeur, après l'impression du second « volume de son Alsatia illustrata, ce qui se fera dans « un an. Je dois attendre aussi long-temps à publier mon « Essai, afin de pouvoir y puiser des lumières, et parco « que j'attends encore plusieurs informations, et que j'ai « l'espoir d'acquérir 17 ouvrages imprimés par l'usr et « Schoiffer, dont il n'y a pas de recueil semblable dans « les bibliothèques de Paris, de Vienne, du Vatican et autres, lesquels donneront aussi probablement quel-« ques lumières. Je serai obligé de faire quelques obser-« vatious sur les ouvrages imprimés par Fust, auxquel-« les certains vers de Schoffer, placés à la fin des Ins-« titutiones Justiani de 1468 donnent lieu. Enfin , plesa père de pouvoir communiquer plusieurs nouvelles ob-« servations, et une liste de 41 ou 42 ouvrages impri-« més par Fust et Schoiffen, dont à peu-près la moitié κ a été connue à Maittaire , Marchand , etc. Il faut du « temps pour tout cela, et plus de peine qu'on ne pense ; Tome I.

4

la ville d'Harlem, par le nommé Laurent Coster (8).

XII. Comme cette historiette, ce récit fabuleux de Junius, qui était établi à Harlem vers l'an 1560, où selon toutes les apparences il composa sa *Batavia*, publiée après sa mort

« quand cependant je rencontre quelque chose, je no « manque pas de la noter. Je vous demande pardon « de vous avoir interrompu si long-temps dans vos importantes occupations; mais je sais que vous vous « delassez aussi quelquefois par des spéculaions semes blables. J'ai, au reste, l'honneur de me dire, avec beaucoup d'estime, yotre, etc. La Haye 12 octobre 1752. »

Ceux qui ont lu les Origines typographicar de M.-Meerman, dans lesquelles il défend avec tant de ténacité la prétention d'Harlen, seront sans doute bien étonnés du contenu de cette lettre. On est d'abord tenté de croire que M.-Meerman, pour changes ainsi dopinion, a dû trouver dans ses recherches postérieures, quelques pièces probantes, quelque document authentique en faveur d'Harlen; mais en examinant son ouvrage avec attention, on est très-surpris de n'y trouver, pour me servir de l'expression de cette lettre, ni tire, ni jost, au contraire il y prouve, comme nous le verrops dans la suite, que le trop fameux proto-typographe, le nomme Costra, nà pas même existé.

(8) Adrien Junius (de Jonghe), natif de Hoorn, dans la West-Frise, après avoir exercé long-temps la médecine à Harlem, se vit forcé, par la fureur de la guerre,

à Leyde, en 1588, est la seule pièce, le seul témoignage, le document unique sur lequel les partisans de la ville d'Harlem fondent leur système typographique, il est absolument nécessaire que nous en fassions une mention particulière. Voici à-peu-près la substance de ce récit (9).

de se retirer dans la Zélande, où il mourut le 16 iuin. 1575, du chagrin d'avoir perdu sa bibliothèque et ses manuscrits, par le pillage d'Harlem, en 1573. Il paraît par l'épitre dédicatoire de sa Batavia, adressée aux étate de Hollande, et datée du 6 janvier 1575, qu'il était déjà prêt à faire mettre sous presse cet ouvrage; mais sa mort, arrivée quelques mois après, en retarda vraisemblablement la publication jusqu'en 1588, qu'il fut imprimé, à Leyde, apud Franciscum Raphelengium, in-49.

- (a) Nous rapporterons ici les propres paroles du texte, d'après l'édition de Leyde, de 1588, in-4.º, pag. 255 et 256.
- « Habitavit ante annos centum duodetriginta Harlemi a in ædibus satis splendidis (ut documento esse potest
- a fabrica quæ in hunc usque diem perstat integra) foro
- « imminentibus è regione palatii regalis, Laurentius Joan-
- \* nes cognomento Aedituus Custosve (quod tunc opimum « et honorificum munus familia eo nomine clara hære-
- « ditario jure possidebat), is ipse qui nunc laudem in-« ventæ artis typographicæ recidivam justis vindiciis ac
- « sacramentis repetit, ab aliis nefariè possessam et oc-
- w cupatam, summo jure omnium triumphorum laurea
- w majore donandus. Is forte in suburbano nemore spa-3.

XIII. « Il y a 128 ans, y est-il dit, que « Laurent, fils de Jean, surnomme Coster

a tiatus (ut solent sumpto cibo aut festis diebus cives « qui otio abundant) copit faginos cortices principio in « literarum typos conformare, quibus inversa ratione « sigillatim chartæ impressis versiculum unum alque al-« terum animi gratia ducebat, nepotibus generi sui libe-« ris exemplum futurum. Quod ubi feliciter successerat, « copit animo altiora (ut erat ingenio magno et sua bacto) agitare, primumque omnium atramenti scrip-\* torii genus glutinosius tenaciusque, quod vulgare li-« turas trahere experiretur, cum genere suo Thoma \* Petro, qui quaternos liberos reliquit omnes ferme \* consulari dignitate functos (quod eo dico ut artem in « familia honesta et ingenua, haud servili, natam in-« telligant omnes ) excogitavit, indè etiam pinaces totas « figuratas additis characteribus expressit : quo in genere « vidi ab ipso excusa adversaria, operarum rudimen-« tum paginis solum adversis, haud opistographis : is « liber erat vernaculo sermone ab auctore conscriptus « anonymo , titulum præscrens , Speculum nostræ sa-« lutis : in quibus id observatum fucrat inter prima « artis incunabula (ut nunquam ulla simul et reperta « et absoluta est ) uti paginæ aversæ glutine commissæ « cohærescerent, ne illæ vacuæ deformitatem adferrent. « Postca faginas formas plumbeis mutavit, has dein-« ceps staneas fecit, quo solidior minusque flexilis esset « materia, durabiliorque : è quorum typorum reliquiis « quæ superfuerant conflata ænophora vetustiora adhuc « hodie visuntur in Laurentianis illis, quas dixi, ædibus « in forum prospectantibus , habitatis postea à suo pro-« nepote Gerardo Thoma, quem honoris caussa nok (koster, c'est-à-dire, sacristain ou margnilk lier, fonction pour lors honorable), bour-

« mino, cive claro, ante paucos hos annos vita defuncto sene. Faventibus, at fit, invento novo stadiis homia num , guum nova merx , nunguam antea visa emp-« tores undique exciret cum huberrimo quæstu, crevit « simul artis amor, crevit ministerium, additi familiæ « operarum ministri, prima mali labes, quos inter Joan-" nes quidam, sive is (ut fert suspicio) Faustus fuerit « ominoso cognomine, hero suo infidus et infaustus, « sive alius eo nomine, non magnopere laboro, quod « silentum umbras inquietare nolim, contagione consa cientiæ quondam dum viverent tactas. Is ad operas a excusorias sacramento dictus, postquam artem jun-« gendorum characterum , fusilium typorum peritiam , g quaque alia eam ad rem spectant, percalluisse sibi « visus est, captato oportuno tempore, quo non potuit « magis idoneum inveniri, ipsa nocte quæ Christi nata-« litiis solennis erat, qua cuncti promiscuè lustralibus « sacris operari solent, choragium omne typorum in-« volat, instrumentorum herilium ei artificio compara-« torum supellectilem convasat , deinde cum fure domo « se proripit, Amstelodamum principiò adit, indè Co-« Ioniam Agrippinam , donec Magontiacum perventum « cst, ceu ad asyli aram, ubi quasi extra telorum jactum « (quod dicitur) positus tuto degeret, suorumque fur-« torum aperta officina fructum huberem meteret. Nimi-« rum ex ea, intra vertentis anni spacium, ad annum « à nato Christo 1442; iis ipsis typis, quibus Harlemi « Laurentius fuerat usus, prodisse in lucem certum est « Alexandri Galli Doctrinale, quæ grammatica celeber-« rima tunc in usu erat , cum Petri Hispani tractatibus ,

a geois d'Harlem, pendant ses promenades, dans le bois des environs de la ville, il se « mit à tailler ou à former des lettres avec " l'écorce du bois de hêtre, au moyen des-« quelles il s'amusait à imprimer, sur du paa pier, des versets ou des courtes sentences, w pour l'instruction de ses petits-fils; il ima-" gina ensuite, avec son gendre Thomas, fils « de Pierre, la composition d'une encre plus « visqueuse et plus tenace que l'encre ordi-« naire, qui est sujette à pocher, avec la-« quelle il imprima le Speculum nostræ sa-« lutis, ouvrage flamand, composé de figures « et de lettres, dont les feuillets n'étant im-« primés que d'un côté, sont collés ensemble « par leur revers; puis, abandonnant les let-

a prima festura. Ista sunt ferme que à senibus annosis dide dignis , et qui tradità de manu in manum quasi ardentem tadami in decursu accepierati, c'òlim intelle lexi, et alios cadem referentes attestantesque comperi « Memini narrasse mibi Nicolaum Galium, pueritie mes eformatorem, hominem ferrea memoria et longa camitie venerabilem, quod puer non semel audierit Cornelium quendam bibliopegam, ac senio gravem, nec cotogonario minorem (qui in cadem officina subministrum egerat)... commemorantem rei geste seriem, inventi (ut ab hero acceperar) zationem, rudis arti polituram et incrementum, aliaque id genus.... Que non « dissonant à verbis Quirini Talesii Cos. eadem ferè er ore librarii ejuademse olim accepisse mibi confessi, et c.

« de plomb, et ensuite d'étain, matière plus « solide. On voit encore aujourd'hui, dans la maison de cette famille, des bocaux de mé-« tal fondu, formés du restant de ces lettres. « Le grand profit, que l'inventeur tirait de « cet art nouveau, l'engagea à augmenter son « attelier typographique; à quel effet il prit « chez lui des domestiques ouvriers, dont l'an, « appelé Jean, surnommé Fust, comme on le « soupçonne, ou tout autre, portant le nom-« de Jean, n'importe, après avoir appris la ma-« nière d'arranger et de fondre les caractères. ainsi que les choses relatives à l'Art typo-« graphique, dans l'exercice duquel il avait « été initié sous serment, lui enleva, pendant « le temps qu'on était à la messe de minuit. · le jour de Noël, les outils et tout l'appa-" reil de son imprimerie; et s'étant rendu « premièrement à Amsterdam, puis à Colo-« gne, il se fixa en dernier lieu à Mayence, « où il établit son attelier typographique, « dans lequel furent imprimés en l'an 1442, « avec les caractères volés à Harlem, le Doc-« trinale Alexandri Galli, et les traités de

XIV. A l'appui de cette narration romanesque, composée des oui-dire de diverses per-

« PETRUS HISPANUS, »

sonnes agées, de vieillards dignes de foi, si vous voulez, Junius ajoute encore le témoisgage des nommés Quintus Talesus et Nico-LAUS CALIUS, son ancien précepteur, lesquels lui avaient rapporté que, dans leur enfance, ils avaient entendu raconter cette même histoire; plus d'une fois, d'un certain relieur de livres, presqu'octogénaire, appelé Connelius, qui se faisait passer pour avoir été domestique de Coster même.

XV. Telle est en gros la substance de cette fameuse fable; le seul document authentique, sur lequel les auteurs hollandais se sont appuyés, pour exposer avec tant d'emphase la chimérique prétention de la ville d'Harlam; il est très-visible que Junius n'a cherché qu'à embellir la description pittoresque de cette ville, où il était pour lors établi, par un conte de vieille, inconnu jusqu'à son temps, et dont la rumeur ne venait que de se répandre tout récemment.

XVI. La chose est si vraie, qu'aucun auteur, aucun ouvrage hollandais du 15. siècle, ni du commencement du 16., ne fait la moindre mention de ce fait, pas même le célèbre Érasme, qui, né à Rotterdam en 1467, ne pouvait ignorer un événement si remarquable quable et si glorieux pour son pays (10).

XVII. Mais l'amour de la patrie, la prévention qui en est la suite, et le penchant à flatter l'amour propre de leurs compartiotes, ont excité quelques auteurs hollandais à adopter avec facilité ce récit fabuleux, rapporté par Junius; récit qu'ils se sont plus à commenter chacun à sa guise, ajoutant de nouvelles conjectures, et des suppositions, quelquefois ingénieuses et savantes, pour parvenir à former un système de typographie qu'ils ont prétendu nous faire passer, sans aucune preuve, comme un fait incontestable.

<sup>(10)</sup> On peut faire ici une remarque assez importante ; c'est que Ouirinus Talesius ; ce même personnage cité par Junius à l'appui de son fameux récit, a été plusieurs années le secrétaire d'Érasme : il n'est donc pas croyable qu'Érasme ait pu ignorer un fait raconté par son secrétaire, avec toutes ses circonstances, à Had. Junius; si Erasme le savait, il ést bien difficile de concevoir que ce savant polygraphe ait pu passer sous silence un événement si remarquable; lui, qui a eu tant d'occasions de parler de l'histoire de la typographie, qui était lié d'amitié avec Thierry Martens, d'Alost, imprimeur célèbre, et le premier de la Belgique, dont il a fait l'épitaphe, et qui avait tant d'intérêt, si le fait eut été vrai, de conserver cet bonneur à sa patrie : mais, tout au contraire, si quelquefois il a parlé de l'invention de cet art, ça toujours été en faveur de Mayence, et nullement d'Harlem, dont il se dit pas un mot.

XVIII. Mais les contradictions qu'on trouve chez les fauteurs de cette fable, et leurs diverses manières d'en interpréter le récit, nous démontrent qu'ils n'ont travaillé qu'à l'embellir par de nouveaux contes.

XIX. C'est ainsi que Petrus Scriverius nous raconte sérieusement, dans son Laurecrans (11), que ce Laurent, ayant trouvé dans le bois d'Harlem une branche de bois de hêtre, ou plutôt de chêne, abattue par le vent, en coupa un morceau, qu'il enveloppa de papier, après y avoir formé ou entaillé quelques lettres, pour s'amuser et pour passer son temps; que s'étant endormi ensuite, il arriva que ce morceau de bois de chêne, humecté par la pluie ou par un autre cas fortuit, communiqua au papier la couleur de sa sève ou de son jus, comme il est naturel à cette espèce de bois, et y laissa empreintes les lettres taillées : ce qui ayant été observé par Laurent à son réveil, il lui vint l'idée de l'Art d'imprimer,

<sup>(11)</sup> Ce traité se trouve à la suite d'un ouvrage intitulé: Beschryvies ende lof der stad Haerlem, door Samuel Ampzing. Haerlem, 1628. 49-11 se trouve aussi traduit en latin, apud Wolfium, Monumenta typogr., tom. 1, pag. 209 et sequ. Petrus Schriverius, né à Harlem en 1576, mort en 1656.

premièrement par le moyen des lettres taillées en sens contraire, de droite à gauche, dans des planches de bois, et ensuite par des lettres mobiles sculptées séparément (12).

XX. Jamais poète n'imagina fable plus absurde, pour faire valoir son sujet, que ce prétendu sommeil de Laurent Coster, avec ses circonstances; aussi M. Meerman rejette-t-il ce récit, moins pour raison de son extravagance peut-être, que parce qu'il ne s'accorde pas avec celui de Junius, qui est l'appui fondamental de son système chéri.

XXI. Car il est vrai de dire que, quoique Scriverius assure positivement qu'il ne lait que suivre les traces de Junius, dans sa relation, il a cru cependant pouvoir s'en écarter, en plusieurs points essentiels; il ne croit pas, comme Junius, que le Speculum humanæ salvationis ait été imprimé par Coster, avec les caractères mobiles faits de l'écorce de bois de hêtre, de sa première invention (comme s'îl avait jamais été possible d'imprimer avec des caractères semblables). Scriverius soutient, au contraire, que les premières tentatives de l'Art

<sup>(12)</sup> Pag. 9 et seqq., et apud Wolf. Monum. typogr., pag. 222 et 223.

de l'imprimerie furent faites avec des caractères fixes, gravés en planches de bois (13). Il soutient aussi que le Speculum humanæ salvationis, dont les vignettes sont gravées en bois, na pas été exécuté avec des caractères mobiles de bois, mais bien avec des caractères de fonte, et il charge Junius, ou de n'avoir pas examiné avec assez d'attention l'impression de cet ouvrage, ou d'avoir été induit en erreur par de fausses relations (14).

XXII. Scriverius n'est pas le seul auteur qui ait pris la liberté de penser autrement que Junius à cet égard. Pet. Bertius, Jos. Scaliger, sous le nom de Janus Rutgersius, Boxhornius et autres, quoiqu'en copiant pour ainsi dire les paroles de Junius, semblent avoir eu quelques documens particuliers pour

<sup>(13)</sup> Non eo, qui hodie usitatus est, modo, typis scilicet ex plumbo et stanno arte fusoria factis; .... primùm hac ars tractata est; sed liber imprimendus per partes sive folia tabulis ligneis incidebatur. Apud Wolf. Mon. typ., tom. 1, pag. 402.

<sup>(14)</sup> Res enim aliter habet, et Junius accuratius ad hec attendere debebat, si ad manum ipsi fuit Speculum: sin minus relata sunt viro nobilissimo falsa; atque adeo plures meo quidem judicio, magis inscii quam conscii, in errorem perducti sunt. Apud Wolf. tom. 1, pag. 416.

ne pas suivre son sentiment relativement aux prétendues impressions de Coster en lettres mobiles. Au reste, on ne peut que louer la modération de ces auteurs célèbres qui, dans leurs écrits, en rapportant simplement la substance de la narration de Junius, n'ont pas cherché à augmenter le ridicule par quelques nouveaux ouï-dire de certaines personnes octogénaires, par la déconverte d'un vieux parchemin, ou par l'heureuse trouvaille de quelque passage remarquable d'une chronique imaginaire, déposée au coin d'une ancienne bibliothèque (15); car enfin, ces auteurs

<sup>(15)</sup> C'est ainsi que Richard Atkyns, savant anglais, étonné sans doute de l'effet singulier que la narration de Junius avait fait dans la république des lettres, et de la facilité avec laquelle on adoptait, sans examen, tout ce que les autenrs de réputation osaient avancer dans leurs écrits, imagina, à l'exemple de Junius, une historiette, en faveur de sa patrie, à-peu-près dans le même goût, laquelle peut servir de suite à celle qui lui a servi de modèle. Comme, par cette fiction, Atkyns fait dériver l'histoire de l'imprimerie d'Angleterre de celle de la ville d'Harlem, M. Meerman n'a pas manqué d'employer toutés les ressources de son talent pour la faire passer comme véritable, malgré que le savant Middleton avait déjà prouvé jusqu'à l'évidence, que la pièce produite par Atkyns n'est qu'une fiction. Voyez ci-après, Art. L, Westminster, où nous avens traité ce sujet plus en détail.

avaient certainement autant de droit que Junius et Scaliger, de flatter le goût de leurs concitoyens, par des inventions de ce genre.

XXIII. Examinons maintenant les faits rapportés dans l'ouvrage ci-devant mentionné de M. Meerman, et voyons si sa manière d'interpréter, et ses conjectures, se trouvent mieux fondées : cet illustre auteur s'est donné tant de peine, il a fait tant d'efforts pour faire passer pour vraie la narration de Junius, qu'à force d'hypothèses, d'inductions et d'une infinité d'assertions purement gratuites, sans la moindre preuve, il a formé, cn faveur d'Harlem, un systême typographique, que personne n'avait prévu avant lui, très-ingénieux à la vérité, mais qui n'a pas même le mérite de la vraisemblance. Voici de quelle manière il interprète, ou, pour mieux dire, il arrange à sa mode le conte de Junius.

XXIV. D'abord, selon M. Meerman, il est indubitable que Junius, Seriverius et tous ceux qui ont suivi ces auteurs, se sont étrangement trompés, en disant que Laurent Coster dont il s'agit ici, ou Koster, mot flamand qui veut dire sacristain ou marguillier, tirait son origine de la famille des Costers, ainsi nommés, pour avoir exercé toujours la fonction honorable de marguillier, par

droit héréditaire (16); car ce surnom de Coster, dit-il, ne se trouve dans aucune charte ancienne, non plus que dans les registres publics de la ville d'Harlem, Gentillitum, dignissimi viri nomen, neque in chartis veteribus, neque in fastis Harlemensibus reperire est. Orig. typ., tome 1, page '38. Il est donc très-vraisemblable que le nommé Laurent Coster n'est qu'un personnage imaginaire, qui n'a existé que dans la relation de Junius et de ses copistes, puisque, de l'aveu de M. Meerman, ce surnom ne se trouve dans aucun document contemporain (17): il est bien vrai que

<sup>(16)</sup> Ex premissis colligere est quam graviter lapsi fuerint Junius, eumque secuti Seriverius ceterique ad unum omnes, qui Laurentii originem è familia Costerorum repetunt, nomen hoc adepta ex munere æditui belgicè Coster quod hereditario jure possederit. Origtypogr., tom. 1, pag. 48

<sup>(17)</sup> Notez que, malgré que la fonction de marguilliec d'Harlem était exercée par le nommé Berthod, en 1380, et par Henri de Lumen, en 1396 et 1397; malgré que dans les archives on ne trouve pas de marguillier portant le nom de Laurentius Johannis filius, M.\* Meerman croit toujours qu'il en a exercé les fonctions. e Prosebabile vero est, non diu post comitis largitionem « (an. 1398) munus illud à magistratu in Laurentium « nostrum collatum fuisse, indeque appellationem Corter à value (pis tirbutam ». Orig., tom. 1, pag. 40.

M. Meerman ajoute ensuite que notre prototypographe en question n'est désigné, dans ces anciens titres, que simplement sous le nom de Laurent, fils de Jean; simpliciter illic Laurentius Joannis filius audit : mais qui a pu dire à M. Meerman, que celui qu'il dit avoir trouvé, désigné sous le nom de Louwerys Janssoen, ou Laurentius Joannis filius, dans une charte de l'an 1408. comme complice de sédition, et ensuite, dans les archives, comme trésorier en 1426, 1430 et 1434, est la même personne mentionnée dans la narration de Junius, comme exerçant l'office de marguillier ? Où en est là preuve? Devons-nous prendre pour des vérités inébranlables les suppositions de M. Meerman? Mais ce n'est pas tout; car, par un amas d'hypothèses semblables, dans un chapitre fait exprès sur la prétendue généalogie de ce Laurentius Johannis, M. Meerman fait descendre son héros de l'illustre maison de Brederode, et par conséquent des anciens comtes de Hollande (18). Il ne faut

<sup>(18)</sup> Si à cette généalogie ridicule on ajoute encore l'histoire du beau portrait de Coster, que M.r Meerman fit placer à la tête de son ouvrage, et dont il sera fait menton ci-après, note 28, on sera étrangement surpris qu'un savant distingué se soit occupé sérieusement de choses propres à embellir un roman de ohevalerié.

donc plus nous étonner de l'entreprise de ces généalogistes qui, par des conjectures pareilles, font remonter l'origine de certaines maisons au-dela du temps du déluge (19):

XXV. Après ce début, qui paraît plus propre à servir de réfutation que de preuve de son système, M. Meerman passe aux circonstances de la narration de Junius : elle porte, d'après le rapport du vieux Cornelius, que Laurent Coster, dans ses promenades au bois des environs d'Harlem, se mit à tailler ou à former des lettres avec l'écorce du bois de hêtre, avec lesquelles il essaya d'imprimer, sur du papier, quelques versets ou sentences pour l'instruction de ses petits-enfans; sur ce passage, M. Meerman avoue que des caractères d'écorce ne pouvaient pas servir à l'impression, et qu'il faut lire ici caractères de bois, au lieu d'écorce. Voila d'abord une variante bien remarquable substituée par M. Meerman; il faut donc croire que le vieux Cornelius a mal vu ou mal entendu; je dis mal vu ou mal entendu, car, dans son rapport, il ne dit pas si lui-même avait, par hasard,

Tome I.

<sup>(19)</sup> Je me souviens d'avoir yn, dans un ancien monastère, la généalogie d'une maison de la Belgique, qui commençait depuis Adam.

rencontré son maître futur dans le bois d'Harlem, occupé à faire des lettres d'écorce de bois, ou si son maître s'était amusé dans la suite, et pendant les longues muits d'hiver à raconter, au coin de la cheminée, à ses domestiques, ces curieux détails. Quoiqu'il en soit, cette particularité historico-prototypographique peut fort bien aller de pair avec le sommeil de Coster, inventé par Scriverius, dont il est parlé ci-dessus.

XXVI. Comme rien n'est impossible aux recherches de M. Meerman, il découvre les premiers essais typographiques de Coster, c'est-à-dire, les versets et sentences, dont on vient de parler, imprimées avec des lettres d'écorce ou de bois; il les découvre après trois siècles, dans une feuille de vélin, imprimée de deux côtés (opistographe) en lettres gothiques , que M. Enschede , imprimeurlibraire, trouva collée à un vieux livre de prières , laquelle renfermait , dans 8 pages insexto decimo, l'alphabet et l'oraison dominicale, etc., etc. : cette petite pièce, semblable à cent autres petits ouvrages de dévotion, imprimés dans divers endroits des Pays-Bas, vers la fin du XV.º siècle, n'ayant pas de date, non plus que le nom du lieu et de l'imprimeur, était précisement ce qu'il fallait à M. Meerman, pour pouvoir dire avec assurance que c'est là le premier essai typographique de Coster; ensuite, par divers calculs qu'il forme à sa manière, il décide magistralement que ce prétendu essai a été exécuté vers l'an 1430: peu s'en est fallu qu'il n'ait fixé le jour et l'henre qu'il a été achevé. Il faut convenir qu'avec des moyens semblables, il serait bien facile de fixer le berceau de l'Imprimerie à telle époque et à tel endroit que l'on voudrait.

XXVII. En effet, pourquoi, en remplaçant la vérité par de frivoles conjectures, ne pourrais-je assurer aussi, et même avec plus de fondement que M. Meerman, que ce livre, ainsi que plusieurs autres semblables qu'il me serait facile d'indiquer , ont été imprimés dans la ville de Bruges, ou, mieux encore, dans celle d'Anvers? puisqu'il conste, non par des ouï-dire et des rapports imaginés, mais par des documens authentiques, que dans ces villes il y avait, avant le milieu du XV.º siècle, des corporations ou corps de métiers, composés de calligraphes, d'enlumineurs, d'imprimeurs (printers), de relieurs, etc., etc., que la ville d'Harlem n'avait certainement pas. N'est-il pas plus vraisemblable et beaucoup plus naturel de croire que le fameux Speculum flamand, prôné avec tant d'emphase par M.\* Meerman, est l'ouvrage de ces imprimeurs (printers, ou faiseurs de figures grossières et d'images de saints sur bois), plutôt que du fabuleux Coster? Oui, sans doute; mais tout cela n'est que supposition, et ne peut avoir d'autorité pour prouver un fait historique.

XXVIII. Au reste, on peut être assuré que cette feuille de vélin, prétendu essai de Coster, quoiqu'en dise M.º. Meerman, est imprimée avec des caractères de fonte (20), et je suis même persuadé que, bien loin d'avoir été exécutée vers l'an 1430, elle n'est pas antérieure à celui de 1480; car le défaut de signatures et de chiffres, ainsi que

<sup>(</sup>ao) Malgré le témoignage exprés de Junius, qui attribue à Coster l'invention et l'usage des caractères métalliques, M. Meerman prétend que toutes les impressions dudit Coster ne sont faites qu'avec des caractères mobiles de bois. « Prottypographum nostrum, ante epocham « Moguntinam vivis ereptum, sejunctis litteris non ex « metallo, verum ligno usum fuisse consequens crit. » Orig. trp., tom. 1, pag. 8 1. Il est vraiment singulier de voir M. Meerman si souvent opposé au contenu de la narration de Junius, tandis que cette narration est la seule preuve de tout son système.

les autres marques typographiques; dont il veut tirer parti pour constater son antiquité, sont communes à des milliers d'autres éditions du XV.º siècle; d'ailleurs, il paraît ridicule de vouloir trouver des signatures, des chiffres et des réclames dans un livre composé d'une seule feuille; mais M. Meerman est si intéressé à soutenir le récit romanesque de Junius, qu'il voudrait nous faire passer ses paradoxes pour des preuves : son enthousiasme veut nous faire voir dans son favori Coster un artiste extraordinaire qui, contre l'ordre naturel dans l'invention des arts, commence l'exécution de son prétendu essai par l'impression, en lettres mobiles, d'un livre opistographe, c'est-à-dire, imprimé de deux côtés, rétrograde ensuite vers les idées élémentaires, et finit par où l'Art aurait du commencer, en imprimant le Speculum humanæ salvationis, les Figuræ biblicæ, et autres ouvrages de ce genre, qui ne sont imprimés que d'un seul côté, et que M. Meerman attribue, sans fondement, à son prétendu prototypographe.

XXIX. Je dis sans fondement, car M. le baron de Heiniken a déjà prouvé démonstrativement, que tous ces livres avec des images gravées en bois ont été originairement faits et imprimés en Allemagne: on peut consulter à ce sujet l'ouvrage intitulé: Idée générale d'une collection complete d'estampes; Leipsick, 1771, in-8.°, où l'on trouve, entr'autres, une notice très-détaillée de diverses éditions du Speculum humanæ salvationis; ouvrage que le conte de Junius et les prétentions des Hollandais ont rendu fameux (21): on y verra qu'il en

<sup>(21)</sup> Un exemplaire de l'édition flamande de ce Spoculum étant tombé entre les mains de Junius , il ne fallut pas davantage pour en attribuer l'impression à son protégé Coster, ce qu'il fit avec d'autant plus d'empressement que cela venait très-à-propos pour étayer son conte, et que personne ne pouvait revendiquer, avec assurance, une impression destituée de toutes les marques indicatives de son exécution. M. Meerman, dont le système typographique est essentiellement fondé sur la relation de Junius, se donne des peines infinies pour nous faire accroire que cette édition flamande, qui n'est cependant qu'une traduction de la latine, est la première impression; il assure qu'elle a été exécutée par Laurent Coster, et prétend en conséquence qu'elle est imprimée avec des caractères mobiles de bois (a); mais il est prouvé aujourd'hui, par les meilleurs bibliographes, par tous les connaisseurs en ce geure, que la prétention de M. Meerman est insoutenable; que l'impression flamande du Speculum est exécutée avec

<sup>(</sup>a) Il faut lire à ce sujet sa lettre à M.º Wagenaar, ci-devant note γ, et remarque (d), par où l'on verra que M.º Meerman parle ici contre sa propre conviction.

existe deux éditions latines sans date; une autre latine-allemande, imprimée à Aushourg, en 1471; plusieurs en langue allemande, dont les unes sans date, et les autres avec

des caractères de fonte, et que bien loin de pouvoir être attribuée au prototypographe Coster, elle est memo postérieure aux premières impressions de Mayence; davantage, on est très-fondé à croire qu'elle n'est pas antérieure à l'an 1470, puisque l'édition latine, qui, quoiqu'en dise M.r Meerman, sera toujours regardée, par tous les bibliographes éclairés, pour la première impression, est elle-même exécutée en partie ayec des lettres de fonte, et ne peut ayoir une date beaucoup plus reculée, car elle est en fait de livres d'images de ce geure, une des plus modernes impressions : d'ailleurs, supposons pour un justant, avec M. Meerman, que l'édition flamande du Speculum en soit la première impression; par où conste-t-il que ce soit Coster qui l'ait imprimée ? où eu est la preuve? Est-ce peut-être parce. qu'elle est en langue flamande? mais nous ayons une infinité d'ouvrages en langue flamande, imprimés dans le XV.e siècle à Goude, Utrecht, Louvain, Anvers et autres lieux des Pays-Bas, par des imprimeurs célèbres: pourquoi donc l'attribuer de préférence à Coster, c'està-dire, à un personnage inconnu, dont aucun auteur n'a parlé que plus d'un siècle après son existence, s'il est vrai qu'il ait existé? Mais c'est un ouvrage, dira-t-on avec des figures et des images gravées en bois : c'est fort bien ; mais , sans devoir répéter ce que nous avons dit cidessus des faiseurs d'images établis à Bruges et à Anvers. avant le milieu du XV.º siècle, n'avons-nous pas des ouvrages en ce genre imprimés à Louvain , à Utrècht et ailleurs,

les dates de 1476, 1492 et 1500; deux en langue flamande, sans date, et une troisième imprimée par J. Veldener, en 1483; d'autres en langue française, ainsi que plusieurs manuscrits anciens, conservés dans les bi-

par le célèbre Jean Veldener (a)? Je pense que tout homme éclairé et impartial trouvera infiniment plus de raison pour attribuer préférablement l'impression du susdit Speculum à cet artiste, qui, en 1483, imprima un petit ouvrage, dans le même genre, contenant en 64 vignettes, gravées sur bois dans le même goût, une histoire de la sainte croix : il serait d'autant plus fondé à la lui attribuer, que ce même Veldener réimprima encore, en la susdite année de 1483, ledit Speculum, dont il est ici question, avec les mêmes planches gravées en bois, qui avaient servi aux éditions précédentes, après les avoir fait scier en deux pour pouvoir les approprier au format in-4.º de cette réimpression. Je sais que M. Meerman repond lestement à ces raisons, en disant que ces mêmes planches prétendûment gravées par Coster, à Harlem, ont été achetées dans la suite par Veldener; mais c'est bien là une de ses suppositions gratuites, c'est une défaite dont il s'est servi plus d'une fois (b). Je suis bien persuadé que si tous ces opuscules, imprimés par Veldener, ne portaient pas le nom de son imprimeur, M. Meerman n'eut pas manqué de les attribuer à Coster.

bliothèques

<sup>(</sup>α) Voyez, au sujet de cet artiste, la liste des imprimeurs de Louvain, n.° 3 ci-après, art. XLIX.

<sup>(</sup>b) Voyez di-après art. XLVIII.

bliothèques des villes, des universités et des monastères de divers endroits de l'Allemagne.

XXX. Mais continuons l'examen de la relation de Junius et du commentaire de M.F. Meerman; et, laissant de côté ce qu'on y lit sur l'invention d'une encre plus visqueuse, et sur la découverte des caractères métalliques, ainsi que la circonstance des vases ou bocaux fondus dans la suite avec le restant de ces prétendus caractères; voyons à présent le dénouement principal de cette fameuse fable prototypographique.

XXXI. Il est dit dans la relation de Junius; que Jean Faust, beau-père du célèbre Schoiffer; dont nous ferons mention plus d'une fois dans la suite de cet ouvrage, était soupçonné d'être l'auteur du prétendu vol des caractères et des outils de la trop fameuse imprimerie de Coster ; mais comme , malgré l'autorité de Junius, les partisans d'Harlem trouvaient trop difficile, pour ne pas dire impossible, de faire accroire qu'un homme riche, tel que Faustus, cût été domestique d'un marguillier d'Harlem, et domestique voleur, on fit tomber le soupcon sur l'inventeur véritable de l'imprimerie, Jean Gaensfleisch dit Gutenberg, que Scriverius a l'impudence d'accuser de ce vol. Laurecrans, cap. X, in fine. Tome I.

: XXXII. D'un autre côté, voyant l'impossibilité d'accorder ce fait, faussement avancé par Scriverius, avec les pièces authentiques découvertes par le savant Schopflin, et rapportées dans ses Vindiciæ typographicæ (pièces, pour le dire en passant, d'une autre trempe que tous les ouë-dire de Junius, et les hypothèses de ses commentateurs), par lesquelles il conste que le susdit Jean Gutenherg était établi à Strasbourg, depuis environ l'an 1430, et qu'il y était encore domicilié en 1444, M.M. Meerman eut recours à son génie inventif, qui lui suggéra d'abord un moyen aisé de broder l'historiette de Junius, et d'en faire un roman achevé.

XXXIII. Il nous assure donc comme une vérité démontrée et incontestable, que l'auteur du prétendu vol en question, portant le nom do Jean (22), n'a pu être un autre que Jean Gaens-

<sup>(2</sup>a) Jean Meidenhach, Jean Petersheim, Jean Faust, Jean Gutenberg, Jean Caensfleisch, etc., etc., tous artistes connus dans les premiers temps de l'imprimerie, ont fourni à M.· Meerman un excellent moyen de pouvoin choisir à son plaisir, parmi les Jean, le prétendu voleur des outils typographiques de Coster; mais il s'est trompé dans son attente, et toutes ses hypothèses n'ont servi qu'à rendre sa prétention plus romanesque; çar, induit en erreur par les fautes échappées à Kohler,

fleisch senior, natif de Mayence, et frère de Jean Gutenberg, lequel, quoique noble, se vit force, par la modicité de sa fortune, de

dans son apologie de Gutenberg (a); M.º Meerman fait d'une même personne deux frères et deux artistes imprimeurs, tandis qu'il est constant qu'il n'y a pas eu d'autre Gaensfleisch, de Sudgeloch, dit aum Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, le même qui, en 1443, loua à Mayenco la maison dite Zum Jungen, et qui n'était pas si pauvre que M.º Meerman veut nous le faire accroire (b). Si on le trouve quelquefois désigné sous le nom de Gutenberg, le vieux, ce n'est qu'après l'époque de la mort de son oncle, et relativement à son cousin', comme la fort bien observé M.º Fischer, dans son Essai sur les monumens typographiques de Gutenberg, page 33, comme il suit:

16. Friele zum Gaensfleisch, demeurant à Elfeld en 1431 et 1432. mort après 1440.

Elsechin, sa femme, fille de 20. Kettgin, sa femme.
 Jeckel Hirz, 1431.

18. Henne Gaensfleisch, de Sulgeloch, dit zum Gutenberg.

C'est donc après la mort de son oncle, Henne Gaensfleisch, le vieux, que Henne Gaensfleisch, de Sulgeloch, dit zum Gutenberg, était le vieux.

(a) Kohler's Ehren-rettung Gutenberg's.

(b) Voyez ci-après note 43.

6

quitter sa patrie, et de chercher, comme son frère, le moyen de subsister par son travail et son industrie. « Extra dubium mihi visum « est, infidum hunc famulum fuisse ipsum « Joannem Gaensfleisch seniorem, ortu Mo-" guntinum.... hic enim, nobilis licet genere, « attamen pauper, fratris ad exemplum victum « extra patriam quæsivisse videtur ». Orig. typ., tom. 1, pag. 90 et 91. Il ajoute, que ce même Gaensfleisch senior, ayant entendu parler de la typographie établie à Harlem, s'y rendit de suite, et entra au service du sacristain Laurent, dans l'intention d'apprendre un art jusqu'alors inconnu, dont, de retour en sa patrie, il pourrait tirer de très-grands avantages (23); que ce fut dans ces circonstances, et vers l'an 1435 (car M.º Meerman sait tout, et jusqu'aux plus petits détails des faits ensévelis dans les ténèbres de plusieurs siècles) que Jean Gutenberg, étant venu, pour affaires

<sup>(23) «</sup> Senior, postquam de typographeio Harlemensi « aliquid rescivisset , illi se ut ministrum tradidit, hoc « animo, ut incognitam hucusque artem edectus uber« rimos exinde in patrià fructus colligeret ». Orig. espr., tom. 1, pag. 174, 175. Il est done vrai , selon Meerman , qu'en 1434 et 1435 , on savait déjà à Mayeuca qu'il existait à Harlem une imprimerie ; je ne pense pas qu'il trouve de crédules.

de commerce, à la foire d'Aix-la-Chapelle, se détermina à aller voir son prétendu frère, domestique chez le sacristain Coster, dans la ville d'Harlem, où il fut lui-même initié dans la connaissance de l'imprimerie, qu'il pratiqua ensuite dans la ville de Strasbourg (24); que vers l'an 1440, le susdit Jean Gaensfleisch, domestique de Coster, ayant volé, la veille de noël, pendant la messe de minuit, tous les caractères et l'attirail typographique de son maître (25), il se retira, chargé de ces dépouil,

<sup>(24) «</sup> Verosimile ergo est, Jo. Gaensfleischium ju-« niorem , sive Gutenbergium , qui nundinas Aquisgraw nenses quæstus gratia frequentare erat solitus, non « longè dissitum ab hac urbe Belgium circa ann. 1435 « adiisse, fratremque suum Laurentii ministrum comi-« nus salutasse, à quo ex artis secretis nonnulla hausit, « atque Argentorati in usus convertere studuit suos. » Orig. typ., tom. 1, pag. 198. Nous avons vu ci-dessus (note 22) que M.º Meerman a fait d'une seule personno deux frères imprimeurs; nous voyons à présent que cela lui était absolument nécessaire pour faire sortir de sa prétendue typographie d'Harlem celle de Mayence, par Gaensfleisch senior, et celle de Strasbourg, par Gaensfleisch junior. On peut voir par la note 15, qu'il veut aussi donner la même origine à celle d'Angleterre, par le moyen de la fable d'Atkyns. Malheureux Coster volé et trompé de tous côtés!

<sup>(25)</sup> On lit dans la narration de Junius, que le voleur avait enlevé tout l'attirail typographique de son

les, à Mayence, sa patrie, où, vers l'an 1442, il imprima avec les caractères de bois, volés à Harlem, deux opuscules intiulés: Alex Galli doctrinale; et Petri Hispani tractatus (26);

maître; Choragium omne typorum involat, instrumentorum herilium ei artificio comparatorum supellectilem convasat, etc. D'après les observations très-justes que des personnes éclairées ont faites sur ce passage, relativement à la difficulté de pouvoir transporter ou enlever en une nuit comme celle de noël, où tout le monde est sur pied, ce qui eût pu faire la charge d'un chariot; M. Meerman, organe fidèle de la pensée de Junius, répond que cet auteur n'y parle que figurément, pour faire sentir la noirceur du crime; car, ajoute-t-il, le voleur instruit déjà dans l'art typographique; n'avait besoin que de quelques caractères de bois pour lui servir de modèle. Orig. typ., tom. 1, pag. 87. Mais si cela est ainsi, quel besoin avait ce domestique insidèle de choisir la nuit do noël? Comment a-t-on pu 's'appercevoir même de ce prétendu vol, s'il n'a pris que quelques caractères, sur le grand nombre dont on a besoin dans une imprimerie? En outre qu'avait-il besoin d'en emporter quelques-uns? car si, selon M.r Meerman, ce domestique expert a su retenir dans sa mémoire la forme de toutes les pièces de la presse et des autres outils de l'imprimerie, pour les faire ensuite, il lui aura été plus facile de se rappeler aussi celle des caractères.

(26) Que sont-ils devenus ces fameux opuscules , imprimés avec les caractères de bois dérobés dans l'atclier de Coster? Qu'on nous en produise du moins un que Gaensfleisch s'étant apperçu de la défectuosité des caractères de bois, forma d'abord le dessein de les remplacer par ceux de métal; mais comme cette opération exigeait beaucoup de temps et de frais, il s'avisa de mettre son temps à profit, en imprimant avec des planches de bois différens ouvrages, tels que *Donati gram*matica; Tabula alphabetica; Catholicon; Confessionalia, etc., etc.; qu'enfin, vers l'an 1450, après plusieurs difficultés, et à l'aide de ses associés Gutenberg, Meidenbach, Fust et autres (27), il imprima, avec des caractères métalliques, la fameuse Bible latine, objet d'une longue discussion chez les bibliographes.

exemplaire. Pour répondre à cette observation, M.º Meerman dit, qu'ayant été imprimés pour l'usage particulier des écoles, Jes exemplaires ont été détruits par l'usage continuel qu'on en a fait. Orig. typ;, tom. 1, pag. 94. Mais si M.º Meerman n'a pas vu ces prétendues impressions, puisqu'elles ont été détruites, comment oset-diassurer qu'elles ont été imprimées avec des carectères mobiles de bois?

<sup>(27)</sup> Cette association typographique est toute différente de celle dont il sera question ci-après; celle-ci est une société de la fabrique de M. Meerman, dont personne avant lui navait parlé. Orig. typ., tom. 1, pag. 149-152.

XXXIV. C'est ainsi que M. Meerman nous explique l'origine romanesque de la fameuse imprimerie de Laurent Coster, et qu'à force d'hypothèses et de conjectures, il commente à sa guise la fable de Junius. Je pense que le plus habile romancier, l'auteur de Don Quichotte, appuyé de tous les documens de Cide Hamete Ben Engeli, n'aurait pas si adroitement réussi, que M. Meerman, dans la composition et le dénouement de son roman typographique, enfanté par un penchant fanatique pour la gloire de sa patrie.

XXXV. Maintenant, si nous examinons tous les auteurs sans exception, qui ont écrit en faveur de la ville d'Harlem, nous ne trouverons pas, dans leurs écrits, la moindre preuve, le moindre document contemporain à l'appui de leur prétention : tout ce qu'on y lit, tout ce qu'on allègue, se réduit à la narration d'Hadrianus-Junius, composée elle-même sur des ouï-dire, et que chacun commente selon sa fantaisie : cependant, c'est sur la seule autorité de cette relation de Junius, qu'on s'est avisé de frapper des médailles, de graver des inscriptions, et d'élever des statues et autres monumens à la gloire de l'immortel et incomparable prototypographe Laurent Janssoen, à qui on fait jouer le personnage, tantôt de perturbateur

perturbateur du repos public et condamné comme tel, tantôt de sacristain ou marguillier, ensuite d'échevin, puis de trésorier, et finalement c'est un illustre rejeton de la maison de Brederode, descendant en droite ligne des anciens souverains de la Hollande (28).

XXXVI. Emportés par leur patriotisme, de savans Hollandais ont employé tous les moyens possibles pour faire passer ce grand personnage non-seulement comme le père de la typographie, mais encore comme l'inven-

(38) Très-long-temps après la publication de l'ouvrage de Junius, le corps échevinal de la ville d'Harlem fit placer sur la façade de la maison qui avait été prêtendûment habitée par Laurent Coster, l'inscription suivante :

## MEMORIAE SACRUM TYPOGRAPHIA ARS ARTIUM OMNIUM CONSERVATRIX

RIC PRIMUM INVENTA CIRCA ANNUM CID CCCCXL.

Petrus Scriverius, dont nous avons parlé ci-devant, ayant mis au jour son Laurecrans, dans lequel il fixe à sa fantaise l'époque de la découverte de l'imprimerie d'Harlem à l'an 1428, on fit effacer la dernière ligne de cette inscription, et on y substitua l'année M. CCCC. XXIIX.

Tome I.

teur de la gravure en bois ; prétention insoutenable, moins fondée encore que la première.

XXXVII. Certes, s'il avait existé dans la

En 1722, le collége de médecine d'Harlem fit ériger au prototypographe Coster une statue de pierre, avec cette inscription :

## AE. M. S. LAURENTIO COSTERO HARLEMENSI

VIRO CONSULARI

INVENTORI VERO
MONUMENTUM HOC
ERIGI CURAVIT
COLLEGIUM MEDICUM
ANNO CID ID CCXXII.

Passons sous silence d'autres monumens particuliers, ainsi que les ix médailles frappées, l'an 1740, en l'honneur de ce ridicule héros de la typographie; médailles dont on trouve le détaile I be figures dans l'extravagant ouvrage de Jean-Christ. Seiz, initinlé: Derate jubel-juar, pag, 106 et sepq., et finissons cette note par l'histoire du portrait de Coster, qu'on voit à la tête de l'ouvrage de Mr. Mecrman. Mr. Enschede, imprimeur-libraire, à Harlem, ayant acheté en 1744, dans une vente publique, un vieux tableau assez hien peint, se figura d'abord que ce devait être le portrait du fameux Coster, peint d'après nature. Il n'en fallut pas davantage pour échauffer le patrio-

ville d'Harlem un graveur en bois, tel qu'on veut le faire accroire, dans la personne du nommé Coster, nous en trouverions indubitablement l'histoire dans l'ouvrage de Carel, Van Mander (29), peintre et graveur éta-

tiame de M. Meerman, qui trouva charmante cette idéo de Mr. Enschede: il lui parut cependant, d'après son étude particulière sur les vieux tableaux du pays, que le portrait en question ne pouvait étre d'une date si ancienne: mais peu importe; car si la copie, dit-il, est bien exacte, elle mérite autant de foi que l'origiginal. Copia verò si fuerit accurata picturue originalis, candem profecto fidem mercatur oportet. Orig. typ., tom. 1, pag. 53, et note at: en conséquence, avec la même certitude et la même assurance, que si la chose était incontestable; il fit gaver ce portrait par Houbraken, artiste très-habile, et le plaça à la têté de ses Origines typographicæ, après y avoir fait ajouter les prétendues armotires de son héros, accompagnées de cette épigraphe fastueuse:

LAURENTIUS JOHAN. FIL., scabinus harlemensis, TYPOGRAPHIAE INVENTOR:

Bravo! bravissimo!

(29) Charles Van Mander, ou Vermander, né à Meulebeecke, village de Flandre, sous la châtellenie da Courtrai, en 1548, établi à Harlem en 1583, passa à Amsterdam en 1604, et il y mourut le 11 septembre 1606, àgé de 58 aus.

bli, vers l'an 1583, dans la ville d'Harlem, où il composa son histoire sur la vie des peintres et graveurs, publiée en 1603; ouvrage pour lequel on ne saurait douter qu'il n'ait fait les plus exactes recherches, particulièrement sur tout ce qui est relatif aux artistes flamands et hollandais. En effet, rien ne semble plus simple et plus naturel que de trouver, dans un ouvrage de cette nature, la notice exacte et détaillée d'un artiste aussi remarquable que Laurent Coster, s'il avait été inventeur de l'art de graver en bois, dont la gloire intéresse si essentiellement la ville d'Harlem, où l'auteur avait fixé son établissement; cependant le fameux Laurent Coster n'y paraît, ni comme imprimeur, ni comme graveur, ni sous aucune autre dénomination quelconque, quoiqu'il y eût près de vingt ans que la Batavia de Junius fût imprimée, et que les habitans d'Harlem sussent, pour ainsi dire par cœur, l'historiette de Coster : la raison de tout cela n'est pas bien difficile à deviner. c'est que Charles Van Mander, qui n'ignorait pas que les faits historiques fondés sur des conjectures, et rapportés sur des ouï-dire, ne méritent aucune croyance, n'a pas trouvé convenable de faire entrer dans son ouvrage un conte de cette nature, quelque

agréable qu'il pût être à ses concitoyens (30).

XXXVIII. L'art de graver en hois pour l'impression, qui vraisemblablement doit son origine au métier des faiseurs de cartes à jouer, a été trouvé et inventé en Allemagne, comme nous l'avons dit ci-devant, art. XXIX: c'est de la que nous sont venus la Biblia pauperum, le Speculum humanæ salvationis, l'Ars moriendi, l'Historia paupent l'art memorandi, l'Historia virginis ex cantico canticorum, et

<sup>(30)</sup> Si C. Van Mander ne fait pas mention de Laurent Coster, c'est qu'il le regardait comme un personnage imaginaire : cet auteur était informé de ce que Junius en avait dit; il connaissait fort bien les prétentions d'Harlem, car il en parle dans son ouvrage, mais d'une manière qui fait voir assez clairement qu'il ne croyait pas qu'elles fussent fondées : voici ce qu'il dit de l'imprimerie : « Daer Haarlem met genoech bescheyt, haer « vermaet den roem van d'eerste vindinge te hebben »; c'est-à-dire , dont Harlem , avec assez de présomption , s'arroge l'honneur de la première invention. Jacques De Jongh, dans la nouvelle édition de l'ouvrage de Van Mander, qu'il publia en 1764, ne fit pas de difficulté de changer ainsi ce passage : « Waar van Haarlem zich, « op genoegzamen grond, den roem der eerste vinding « toeschrift »; dont Harlem, dit-il, avec assez de fonde-" ment, s'attribue la gloire de l'invention. Tantus amor patrice !

plusieurs autres anciens livres d'images gravées en bois, qu'on annonce ordinairement comme les premiers essais de l'Art de l'imprimerie, et que M.º Meerman attribue gratuitement, sans aucune preuve et sans la moindre apparence de probabilité, à son sacristain ou marguillier d'Harlem: c'est de l'Allemagne que cet art a passé ensuite dans les pays circonvoisins, et notamment dans la Belgique (31).

XXXIX. Le grand nombre d'ouvrages de cette espèce, qu'on découvre tous les jours

<sup>(31)</sup> Nous avons vu ci-devant, art. XXVII, qu'avant le milieu du XV.º siècle, il existait déjà dans la ville d'Auvers une corporation , dont partie des membres étaient des graveurs d'images en bois, et imprimeurs (houte beeltsnyders, printers). Feu l'abbé de Marolles, si connu par son goût pour les beaux arts, ainsi que par sa belle et riche collection d'estampes, en possédait une, gravée sur bois, laquelle portait cette inscription, gravée de même : Gheprint t'Antwerpen, by my Philery, de figursnider, c'est-à-dire, Imprimé à Anvers, par moi Philery, graveur d'images. Ce Philery était indubitablement membre de la susdite corporation : il était donc grayeur d'images, à Anvers ; pourquoi ne serait-il pas l'auteur du Speculum flamand, plutôt que le sacristain d'Harlem? Quoiqu'il en soit, M. Meerman, malgré toutes ses recherches, n'a pas été en état de nous produire une seule petite image semblable, sortie du prétendu atelier de Coster.

dans la plupart des bibliothèques importantes, tant publiques que particulières des universités, des villes, des monastères et des personnes notables de l'Allemagne, sont une preuve non équivoque, que cet art y a été trouvé, et exercé sans interruption depuis son origine jusqu'au commencement du XVI.º siècle. M. le baron de Heiniken, amateur éclairé, trouva dans la chartreuse de Buxheim, près de Memmingen, une estampe très-curieuse et très-intéressante, gravée sur bois, représentant l'image de S.t-Christophe, au bas de laquelle on lisait ces mots, gravés et imprimés ensemble avec l'estampe : Cristoferi faciem die quacunque tueris. Illa nempe die, morte mald non morieris. Millesimo CCCC.º XX.º tertio (32).

XL. Cette pièce remarquable nous fait voir clairement qu'en l'an 1423 on gravait déjà, en Allemagne, des lettres et des images sur bois, pour l'impression : voilà du moins une preuve, un document de toute autre nature que les ouï-dire, les rapports et les hypothèses consignés dans le récit romanesque

<sup>(32)</sup> On peut voir cette estampe, copiée exactement d'après l'original, dans le journal de M. Murr, imprimé à Nuremberg, tome 2, page 104.

de Junius, et dans le commentaire de M.s. Meerman.

XLI. Certes, les partisans de la prétendue typographie d'Harlem, malgré les grandes et laborieuses recherches qu'ils ont faites à cet égard, n'ont pu produire, jusqu'à présent, rien de semblable; pas un passage, pas un mot trouvé dans tant d'illustres écrivains, que le XV.º siècle vit naître et qui ont enrichi, d'une manière remarquable, la littérature hollandaise, qui puisse être allégué en faveur de leur prétention; ce qui paraît confirmer l'opinion très-fondée de ceux qui pensent que le nommé Laurent Janssoen Coster n'est qu'un être fantatique, né sous la plume de Junius.

XLII. Pour suppléer au défaut de titres, les partisans de Coster out eu recours aux éditions du XV- siècle, imprimées sans date et sans nom de lieu ni d'imprimeur, dont il existe un très-grand nombre. Quelques auteurs ont trouvé, dans ces vieilles impressions, des preuves très-commodes pour appuyer leurs prétentions sur l'origine et l'invention de l'Imprimerie, dont chacun en particulier a voulu faire honneur à sa patrie. M. Meerman, à leur exemple, n'avait garde de négliger un moyen si aisé d'établir son système

système typographique, et d'assurer par la, à la ville d'Harlem, l'invention de l'Imprimerie.

XLIII. Effectivement, après avoir épuisé tous les genres d'hypothèses et de conjectures, M. Meerman a recours, pour ses preuves, au Speculum humanæ salvationis, dont il a été fait mention ci-dessus, particulièrement à l'art. XXIX, et à la note 21 : il s'appuie aussi de plusieurs autres livres sans date, sans nom d'imprimeur et sans indication du lieu de leur impression, qu'il attribue arbitrairement à son héros Laurent Coster, d'Harlem : ce n'est pas tout. à l'exemple de Jo.-Christ. Seiz, dans son fameux ouvrage : Het derde jubel-jaar der boeck-druk-konst, M. Meerman range chronologiquement, à sa fantaisie, toutes ces impressions, comme si elles eussent été réellement exécutées par Coster, depuis l'an 1430 jusqu'en 1448, et il le fait avec tant d'assurance, qu'on croirait véritablement que la date s'y trouve indiquée en toutes lettres par, l'imprimeur même (33).

<sup>(33)</sup> Jean-Christ. Seiz, Derde jubel-jaar der boeckdruk-konst, chap. FII, donne, de la manière suivante, la liste chronologique des prétendues éditions imprimées Tome I.

XLIV. C'est encore par des moyens semblables que M.º Meerman a fait, dans ses rêves typographiques, une découverte importante qui avait été cachée depuis trois siècles à tous ses prédécesseurs : il a trouvé que la prototypographie de Coster, qu'il nomme la Typographie Laurentienne, n'a pas discontinué d'être en activité après la mort de son inventeur, arrivée vers l'an 1440; car, selon lui, depuis cette époque jusqu'en 1472, les héritiers de Coster, fils de son gendre Thomas, savoir Pierre, André et Thomas, continuèrent l'exercice de l'Art typographique, et imprimèrent un

par Coster, qu'il fait vivre jusqu'en 1467, l'Ars moriendi, imprimée en 1431; l'Historia veteris et novi testamenti, en 1432; le Canticum canticorum, en 1433; l'Apocalypsis, en 1434; le Donatus, en 1435, le Speculum humanæ salvationis, en flamand, en 1439; la seconde édition, en 1443; l'édition latine, en 1444, etc., etc., de manière que, si l'imprimeur y avait mis la date lui-même, on ne pourrait pas exiger une plus grande précision. M.r Meerman dit à ce sujet, avec beaucoup de raison, que Seiz a tiré de son imagination une chronologie absurde des ouvrages de Coster. Nostra ætate Jo.-Christ. Seizius integram et perquàm absurdam operum Laurentianorum chronologiam è cerebro suo contexuit. Orig. typ., tom. 1, pag. 245 note cr; mais il n'a pas fait attention que celle qu'il a forgée lui-même l'emporte peut-être, et en ridicule et en extravagance, sur la chronologie de Seiz; car il comgrand nombre d'ouvrages, malgré le malleur qu'ils curent d'être volés vers l'an 1459 (fatalité attachée à cette typographie), par un domestique infidèle nommé Fréderie Corsellis, qui avait été suborné par la cour d'Angleterre, où il porta l'Imprimerie (34); de manière que d'après cette importante découverte, imaginée

mence la liste des ouvrages de Coster, par un Horarium, qu'il dit avoir été imprimé vers l'an 1430; suivent après, le Donatus, le Speculum, belgice, et un second Donatus, le tout imprimé avec des caractères mobiles de bois ; puis , par une bizarrerie contraire à l'ordre naturel des inventions dans les arts, le grand Coster, abandonnant les lettres mobiles, imprima avec des caractères fixes, gravés en bois, le Canticum canticorum; l'Ars moriendi , l'Apocalypsis , etc. , etc. ; lesquels ouvrages furent imprimés successivement depuis l'an 1430. jusqu'environ l'an 1440, époque, selon Meerman, de la mort du même Coster. Je demanderai à présent laquelle de ces deux chronologies typographiques est la meilleure, ou, pour mieux dire, quelle est la plus ridicule et la plus extravagante? On est réellement surpris que des hommes distingués par leurs lumières et par leur savoir, se soient occupés sérieusement de choses si romanesques.

(34) Voyez ci-devant la note 15. Nous parlerons en détail de ce conte, plus romanesque encore que celui de Junius, auquel il peut servir de suite dans l'histoire de l'établissement de l'imprimerie à Westminster, ci-après, art. L.

par M. Meerman, et qui fait le complément de son système, la ville d'Harlem, dont la plus ancienne impression connue avec date n'est que de l'an 1484, acquiert tout-à-coup la gloire d'avoir donné naissance à l'Imprimerie, et d'avoir vu exercer cet Art dans ses murs, presque sans interruption, depuis l'an 1430 jusqu'à présent (35).

XLV. Si nous examinons présentement les preuves, dont M.º Meerman s'est servi pour établir la typographie imaginaire des héritiers du prétendu Coster, nous trouverons que ce sont toujours les anciennes éditions sans date et saus indication d'imprimeur qu'il invoque; c'est là son lieu commun, et le seul moyen qu'il emploie pour faire valoir ses chimères: d'abord, après avoir attribué arbitrairement au prétendu atelier typographique des héritiers de Coster, les impressions latines du fameux

<sup>(35)</sup> D'après cela, il n'est pas étonnant de voir M. Meerman, mécontent de ce que Scriverius et autres auteurs ont écrit, que le grand Coster, poussé par le chagrin d'avoir été volé, aurait abandonné son atelier typographique. Nollem itaque Scriverio nostro, nollem alité excidisset, furtum officine suœ illatum tantum injecisse mœrorem Laurentio... ut officinam suam mox habuerit pro derelicto, Orig, typ., tom. 1, pag. 134.

Speculum, et ce qu'il appelle la seconde édition flamande, parce qu'elles lui paraissent trop modernes pour les assigner à Coster; il ajoute que lesdits héritiers changèrent ensuite leurs caractères, et en firent sculpter de plus beaux, avec lesquels ils imprimèrent Historia Alexandri magni de prælitis; Flavii Renati epitoma de re militari; B. Hieronymi liber de viris illustribus; et Thomae à Kempis opera varia; tous in-fol. (36).

XLVI. Ces impressions, faites avec des caractères vraiment extraordinaires, et qui n'ont point de ressemblance avec ceux d'aucun autre artiste connu du XV.º siècle, destituées d'ailleurs des marques indicatives du lieu de leur impression, et du nom de l'imprimeur, ainsi que de la date, ont donné à M.º Meerman un moyen très-simple et très-aisé de pouvoir avancer, avec son ton d'assurance ordinaire, comme si la chose était incontestable, que les ca-

<sup>(36) «</sup> Officina Laurentiana, rejecto typi genere, « quod Speculo inservierat, alio deinde ad varia opera « uti cepit. Huie quippe adscribenda editio est His- « toria Alexandri magni de præliis, quæ folio mi- « nori, sculptoque charactere produt, etc. » Orig. typ., tom. 1, pag. 144.

ractères employés dans ces impressions avaient été sculptés (Mr. Meerman est le seul qui soutient ce paradoxe, parce que son système l'exige ainsi), et que toutes ces impressions étaient sorties de l'atclier typographique, inconnu jusqu'à son temps, des prétendus héritiers de son prototypographe Coster. Fort d'une découverte si importante, il fit graver une planche en taille-douce, où se trouve représentée la forme exacte des caractères employés dans ces impressions. Origin. typograp., tab. VII.

XLVII. Nous regrettons que Mr. Meerman n'ait pas connu, dans cette circonstance, les Sidonii Appollinaris opera; Guidonis de Columna historia destructionis Troyæ; Defensorium fidei contra judeos; Claudiani viri siculi de raptu Proserpinæ tragædiæ; B. Thomæ Aquinatis de rege et regno; Eusebii historia ecclesiastica, etc., etc., tous livres imprimés exactement avec les mêmes caractères et de la même manière que les éditions qu'il cite ; car, outre la liste des impressions des successeurs de Coster , il aurait pu enrichir son ouvrage d'une image de plus. Malhoureusement l'impression de ses Origines typographicæ était déjà achevée; la planche représentant la forme des caractères de l'imprimerie supposée des héritiers de son héros typographe, entièrement gravée; l'enchaînement de son système typographique, perfectionné, quand il lui tomba sous la main l'Historia scholastica novi testamenti, imprimée à Utrecht, en 1473, par Nic. Ketelaer et Ger. De Leempt, in-folio: il reconnut pour lors; quoique trop tard, que les fameuses impressions qu'il avait attribuées avec tant d'assurance à la prétendue imprimerie des héritiers de Coster, étaient toutes exécutées avec les caractères employés par Ketelaer et De Leempt dans l'ouvrage susmentionné.

XLVIII. Ce monument typographique démontre de la manière la plus claire, que l'atelier tant vanté des héritiers du sacristain d'Harlem, ignoré pendant trois siècles et découvert par M. Meerman, n'est en dernier ressort qu'un être idéal. Malgré l'évidence de cette vérité, M. Meerman, dont l'ouvrage, comme on l'a dit précédemment, était déjà imprimé, semble encore vouloir soutenir son système, probablement pour ne pas perdre le fruit de ses veilles, en décidant d'un trait de plume, et par une défaite semblable à celle que nous avons observée (note 21), que Nic. Ketelaer et Ger. De Leempt, imprimeurs à Utrecht, étaient devenus les possesseurs des

caractères de la Typographie Laurentienne (37).

XLIX. Je laisse maintenant au lecteur judicieux à juger de la validité et de l'importance des moyens employés par M. Meerman, dans son système; cependant, pourrait-on le croire? il regarde la suite de toutes ces impressions, sans date et sans nom d'imprimeur, comme

Malgré la difficulté que M.º Meerman, lui seul, semble trouver, tous les bibliographes instruits out décidé que toutes les impressions, sans exception, dont il s'agit ici, sont sorties des presses de Nic. Ketelaer et Ger. De Leempt, et que la prétendue Typographie Laurentieune u'est qu'une chimère.

<sup>(37)</sup> Voici la note que M. Meerman fit à ce sujet, après l'impression de son ouvrage : elle se trouve insérée page 8 de la première feuille de la seconde partie de ses Orig. typ.

<sup>«</sup> Ad cap. FI, Orig. nostr., § 8, addi veline, types, a quibus heredes Laurentii Jo. fil. excuderum Historiam « Alexandri magni, et fortê tra alia opera diet. cap. « § 7, recensita, posthac in manus pervenisse Nicolai « Ketelaer, et Gerardi De Leempt, primorum Ultrac jecti impressorum; ut pote qui iisdem usi sunt ad « secundam partem Historiae scholasticae, quae et de « novo testamento, editam in Trajecto inferiori 1473, fol. « loci vel impressoris indicio vulgatos videre licuit, qui « num oflicinæ Laurentianæ, an verò his typographis « Ultrajectensibus debeaturt, definiri vix potest, etc. »

le plüs beau monument de la typographie d'Harlen; il ose même défier toute autre nation de pouvoir en produire de semblable (38), sans faire attention que le plus misérable hameau de l'Allemague se trouve dans le cas de se les approprier, et d'y ajonter encore vingt autres listes pareilles, avec des conjectures plus vraisemblables que celles dont il fait usage;

L. Il est donc très-singulier que le nommé Laurent Coster, ayant exercé l'Imprimerie dans la ville d'Harlem; selon le système de M.º Meerman, depuis l'an 1430, qu'il en fit la découverte, et que ses petits-fils et héritiers Pierre, André et Thomas, morts en 1492, l'Ayant continué après lui pendant 'plus de trente ans, il est très-singulier, dis-je, que l'on n'ait pas encore pu nous produire un seul ouvrage imprimé, pas une seule feuille sortie des presses de cette fameuse Typographie Laurentienie, où il soit fait mention du nom de l'imprimeur bu du lieu de son impression. Que ledit Coster ou marguillier d'Harlem ait

typ., tom. 2, pag. 217, note a.

<sup>(38) «</sup> Atque hæc sylloge diplomatica, quum nulla « alia natio ei proferre similem possit, saltem quod ad

<sup>«</sup> prima rudiaque artis tentamina, insigne pro inven-« tione artis apud Batavos argumentum præbet ». Orig.

voulu tenir bien caché le secret de son art. tout au commencement de sa découverte, cela ne serait pas étonnant, son intérêt même semblerait le demander ainsi; mais, après le prétendu vol des caractères, fait par son domestique-ouvrier, le nommé Jean, après que le secret de l'art avait été divulgué, après la publication des ouvrages imprimés depuis l'an 1457, où l'on fait avec tant d'emphase l'honneur de l'invention de l'Imprimerie à la ville de Mayence et à ses citoyens; que les petitsfils , héritiers de Coster , Pierre , André et Thomas, qui ont vécu jusqu'à l'an 1492, aient persisté dans le même systême, sans se nommer dans leurs prétendues impressions, et, ce qui plus est, sans vouloir revendiquer, pour leur aïeul, l'honneur de l'invention de cet Art, qu'ils voyaient attribuer à d'autres; ce sont des choses qu'aucune personne de bon sens ne pourra jamais se figurer.

LI. Convenons donc que la prétention de la ville d'Harlem n'est qu'une chimère, enfantée par le récit fabuleux d'Hadrianus Junius, que les hypothèses et les conjectures de ses commentateurs out rendu encore plus romanesque, et avouons de bonne foi que le nommé Laurent Janssoen, illustre rejeton des anciens comtes de Hollande, citoyen turbulent et condamné comme tel, échevin, magistrat, trésorier, et enfin sacristain ou marguillier d'Harlein (39), ne peut être regardé que comme le Don Quichotte du roman typographique de M.\* Meerman.

L'Il. Passons maintenant à l'examen des faits plus certains, au moyen desquels, sans devoir recourir aux hypothèses et aux conjectures, plus propres à embrouiller qu'à éclaircir l'histoire, nous espérons pouvoir fixer, d'une manière plus précise, l'époque de l'origine de l'Art typographique.

Lill. Il paraît très-certain que l'Imprimerie doit sa naissance à l'art de la gravure en bois. Les cartiers ou fabricans de cartex à jouer; dont l'origine est rapportée au XIV. siècle; commencèrent les premiters à graver en bois des images de saints; à ces images ils ajoutèrent ensuite quelques versets ou sentences analogues au sujet, comme on le voit dans l'estampe représentant S. Christophe, dont nous avons parlé ci-devant art. XXXIX (40):

<sup>· (39)</sup> Ce composé, ce mélange bizarre est le résultat de tous les Laurent qu'on a trouvé dans les auxiennes chartres ayant un Jean pour père.

<sup>(40)</sup> Le grand nombre d'estampes avec des versets ou sentences gravées en bois, que M. le baron de Hei-

l'art faisant des progrès, on vint à composer des sujets historiques, avec un texte ou explication gravée sur les mêmes planches, dont on forma cette espèce de livres d'images connus sous le nom de Biblia pauperum, Speculum humanæ salvationis, Ars moriendi, etc., etc., ci-devant mentionnés, et dont on trouvera la description dans la seconde partie de cet ouvrage (41).

LIV. Il est donc très-vraisemblable que ces impressions ou ces livres d'images, gravés en bois, qu'on regarde comme les premiers es-

niken a vues dans plusieurs monastères d'Allemagne, de la méme-forme et grandeur que les cartes à jouer, c'est-à-dire, de 3 pouces de hauteur, sur 2 pouces 4 lignes de largeur, nous font voir que l'idée de graver des images de saints en bois, est venue des cartiers. Voyez Idée d'une collection d'estampes, page 249.

<sup>(41)</sup> Ces livres nétant fabriqués qu'à l'aide de planches de bois, gravécs en relief, ne doivent pas être regardés comme de véritables impressions; ils appartiennent proprement à l'art de la gravure; car les lettres de ces planches étant fixes, et ne pouvant pas être décomposées et arrangées à volonté, comme les caractères mobiles de métal, ne peuvent servir qu'à l'impression d'un seul et même ouvrage. Nous avons va ci-devant (noté 5) que les anciens peuples connaissaient aussi ce geme d'impression.

sais de l'Imprimerie, ont indiqué le moyen de parvenir à la découverte de cet Art important, puisqu'il ne s'agissait plus que de couper les lettres gravées en relief dans ces planches, ou bien de les sculpter séparément, afin de les rendre mobiles, pour pouvoir imprimer à volonté tel mot, sentence ou discours, qu'on jugerait à propos.

LV. C'est ce qui fut exécuté, vers l'an 1438, par Jean Gutenberg, de Mayence, artiste trèsingénieux, comme il est constaté par les piùces authentiques d'un procès, imprimées pour
la première fois par Schopflin, dans ses Vindiciæ typographicæ, et reproduites par M.\*
Meerman. Orig. typ., tom. 2, pag. 58 et
seqq.

LVI. Ces actes judiciaires, ces documens, que nous devons aux recherches litéraires du savant Schopflin, nous apprennent que Jean Gutenberg (42), homme d'un esprit inven-

<sup>(4</sup>a) Jean Gutenberg se trouve désigné dans les actes, dont il segli tel, sous le nom de Johannes Gutenberg; Johannes de Moguntia, dictus Gutenberg; Johannes dictus Gensefleich, alibs nuncupatus Gutenberg de Moguntia; Johannes Gensefleisch junior, dictus Gutenberg; Johannes Gansfleisch, dictus Sulgeloch, vel Sorgenloch.

tif, et constamment occupé de projets ingénieux dans les arts mécaniques, était originiaire de Mayence; qu'il était né de parens nobles, et demeurait depuis très-long-temps dans la ville de Strasbourg, où il avait acquis le droit de citoyen (43); car c'est en ces deux qualités de noble et de citoyen que son nom se trouve annoté, en l'an 1439, dans le régistre ou rôle des contribuables à l'impôt sur le vin en ladite ville; circonstance qui, selon toutes les apparences, a induit en erreur ceux qui ont fixé le lieu de sa naissance à Strasbourg.

LVII. Jean Gutenberg fut cité en 1437 par-

<sup>(43)</sup> Par une lettre que Jean Gutenberg écrivit à as sœur, religieuse de S.º Claire, dans la ville de Mayence, il conste qu'en Ian 144 il demeurait dejà dans la ville de Strasbourg. Comme cette lettre dément les assertions de Mr. Meerman, sur la prétendue pauvetté de Gutenberg, dont il a été fait mention ci-devant art. XXXIII, je pense qu'il me sera pas hors de propos de la produire ici selon la version française de Mr. Oberlin (α). α Λ α la digne religieuse Berthe; au couvent de S.º Clatre de Mayence, salut et souhait amical et frâtemel. « Chère sœur, sur ce que vous me marquez que voπ ernets et argent, qui vous ont été légués par Conrad « notre frère. Dieu lui soit propice! par son testament, ne vous ont pas été payés souvent et depuis

<sup>(</sup>a) Essai d'annales de la vie de J. Gutenberg , par Jer.-Jacq. Ober ; En. Strasbourg , an IX. in-8.° , page 3 et 4.

devant l'officialité de Strashourg par Anne dite zur Isernen Thür (porte de fer), à laquelle il avait fait une promesse de mariage: on croit communément qu'il l'épousa, ensuite de cette poursuite judiciaire, puisque, dans le registre susmentionné, on trouve annoté le nom d'Anne de Gutenberg, ce qui paraît désigner la susdite Anné zur Isernen Thür, surnommée de Gutenberg du nom de son mari.

LVIII. Quoiqu'il en soit, et pour revenir à notre sujet, nous examinerons la partie la plus essentielle des documens en question, c'est-à-dire, les pièces du procès intenté à Jean Gu-

<sup>«</sup> long-temps, et qu'ils vous sont dus encore, et se

<sup>«</sup> montent, comme vous dites, à une somme considé-« rable, je vous fais sayoir que vous pourrez prendre et

<sup>«</sup> toucher , contre votre quittance , la somme de vingt

<sup>«</sup> florins (d'or ) de mes rentes et revenus, places, com-

<sup>«</sup> me vous savez, à Mayence et en autres lieux, sur Jean « Dringelter le ciergier, et sur Véronique Meystersen

<sup>«</sup> à Seilhoyen, à Mayence et en plusieurs autres lieux,

<sup>«</sup> comme Pedirmann pourra vous l'apprendre, à Lerz, « willer, et à Bodenheim et à Muminheym. Je me pro-

<sup>«</sup> pose , s'il plait à Dieu , comme j'espère de vous re-

<sup>«</sup> voir dans peu, d'arranger l'affaire avec Pedirmann, « pour que votre bien vous soit délivré promptement de

<sup>«</sup> la manière qu'il vous est légué et constitué. J'attends

<sup>«</sup> d'abord là-dessus votre réponse. Donné à Strasbourg,

<sup>«</sup> feria quinta post dominicam (le 24 mars) мессехищ.

<sup>«</sup> Signé Henne Gensfleisch, dit Sulgeloch. »

tenberg, par les nommés George et Nicolas Dritzehen, frères, en l'an 1439, dans ladite ville de Strasbourg, par où l'on voit les premières tentatives qu'on y a faites sur l'art de l'Imprimerie (44).

LIX. Possesseur de plusieurs secrets dans les arts, Jean Gutenberg en découvrit une partie, moyennant la somme de 160 florins, aux nommés André Dritzchen, Jean Riffe et André Heilmann, avec lesquels il contracta une association limitée à certains objets.

LX. André Dritzehen et A. Heilmann ayant été un jour visiter Gutenherg à S.-Arbogaste, hors la porte de la ville de Strasbourg, où il avait sa demeure, s'apperqurent qu'il s'y occupait, en particulier, d'un art merveilleux et inconnu, dont il s'était réservé soigneusement le secret: ils le prièrent donc, avec les plus vives instances, de vouloir le leur communiquer; Gutenherg, y ayant consenti, fit avec eux un nouvel acte de société pour cinq ans, moyennant deux conditions ultérieures, savoir: 1.º que les associés à Jean Gutenherg devront lui délivrer une autre somme de 250 etc.

<sup>(44)</sup> La sentence, portée dans cette cause par le magistrat de Strasbourg, est datée du 12 décembre 1439. florius.

florins, dont cent au comptant, et les 150 restans, payables à une époque désignée; 2.º que si, pendant la durée de la société, quel-qu'un des associés venait à mourir, les survivans seraient tenus de payer aux héritiers du défunt une somme de cent florins, moyennant quoi tous les effets resteraient en commun à la société.

LXI. André Dritzehen restait encore redevable à Gutenberg de la somme de 85 florins, quand il mourut. Georges et Nic. Dritzehen, à la mort de leur frère André , demandèrent d'être admis à le remplacer dans la société; ce qui leur ayant été refusé, ils intentèrent un procès, par-devant le magistrat de la ville de Strasbourg, à Jean Gutenberg, comme chef de l'association. Gutenberg, s'appuyant du dernier contrat, qu'il affirma sous serment, ainsi que ses associés survivans, fut renvoyé de la demande, par sentence dudit magistrat, en date du 12 décembre 1430, movennant 15 florins qu'il paya aux héritiers, pour compléter la somme de cent florins stipulée dans le contrat, et dont 85 lui étaient encore dus par le défunt. Schopflin, vind. typ. document., num. 3.

LXII. Nous allons voir maintenant par les déclarations des témoins qui ont déposé dans Tome I. cette cause, que le secret mécanique dont il s'agissait dans le contrat de société précité, et que J. Gutenberg cachait avec tant de soin . était la découverte de l'art de l'Imprimerie. Voici celles qui ont rapport à notre objet (45).

LXIII. La nommée Anne, femme de Jean Schultheiss, bûcheron, déclara que Laurent Beildeck était venu un jour chez elle trouver Nicolas Dritzchen , son parent , et qu'il luiavait dit : mon cher Nicolas Dritzehen, André Dritzehen, d'heureuse mémoire, a laissé quatre pièces arrangées dans une presse; Gutenberg vous a prié de les ôter et les démonter, afin qu'on ne puisse voir ce que c'est, car il ne veut pas que personne les voie (a).

Texte original.

Version latine.

(a) Anna Joh. Schultheissii lignariiconjux, professa est, Nicolaum Beildeck aliquando domum suam ad Nicolaum Dritzehen, snum cognatum. venisse, eique dixisse: mi Nicolao

<sup>(45)</sup> Nous placerons ici le texte original et la versiofi latine de M. Schopflin. Vind. typ. docum., num. 11.

<sup>(</sup>a) Frouwe Ennel Hanns Schultheissen frouwe des holtzmans hat geseit das Lorentz Beildeck zu einer zit inn ir hus kommen sy zu Claus Dritzehen irem vetter und sprach zu ime, lieber Claus Drit- Dritzehen! Andreas Dritzehen beater zehen, Andres Dritzehen setig hat memoriæ, quatuor paginas prelo sub-iiij stücke in einer pressen ligen, jecerat, quas ut inde auferres atque do hatt Gutenberg gebetten das ir die disjiceres, Gutenberg rogavit, ne quis usz der pressen nement und die von rem incognitam addisceret, nolle enim einander legent uff das man nit gewis- se quenquam mortalium eam videre. sen kune was es sy dann er hatt nit gerne das das jemand sihet.

LXIV. Jean Schultheiss, mari de la précédente, fit à-peu-près la même déclaration (b).

LXV. Conrad Sahspach, tourneur, déposa qu'André Heilmann, étant venu le trouver, rue des Marchands, lui avait dit : Conrad, André Dritzehen est mort, et puisque vous avez fait la presse, et que vous connaissez bien cette affaire, allez-y, ôtez de la presse les pièces, et défaites-les, afin que personne ne puisse connaître ce que c'est (c).

(b) Item Hannsz Schultheisz hatt geseit das Lorentz Beildeck zu ei- Laurentium Beildeck aliquando doner zit heim inn sin husz kommen sy zü Claus Dritzehen als diser gesuge in heim gefürt hette, als Andres Dritzehen sin bruder selige von todes wegen abgangen was, und sprach da Lorentz Beildeck zu Claus Dritzehen, Andres Dritzehen uwer bruder selige had iiij stücke undenan inn einer pressen ligen, da hatt uch Hanns Gntenberg gebetten das ir die darusz nement und uff die presse legent von einander so kan man nit gesehen was das ist.

(b) Item Johannes Schultheiss dixit. mum suam venisse ad Nicolaum Dritzehen, mortuo jam Andrea Dritzehen, hujus fratre, eundemque Laurentium Beildeck Nicolao Dritzehen sie Ioeutum esse : Andreas Dritzehen frater tuus beatæ memoriæ quatuor paginas prelo subjecerat , quas indè auferres , prelo imponeres et rumperes Johannes Gutenberg rogavit, nequis rem intross piceret.

(c) Item Cunrad Sahspach hatt geseit das Andres Heilmann zu einer zit zu ime komen sy inn Kremer gasse und sprach zu ime lieber Cunrad als Andres Dritzehen abgangen ist da hastu die pressen gemaht und weist umb die sache do gang do hin und nym die stücke usz der pressen und zerlege su von einander, so weis nyemand was es ist.

(e) Item Conrardus Sahspach dixit, Andream Heilmann aliquando ad se in plateam Mergatorum venisse atque dixisse : mi Conrade, enm Andreas Dritzchen mortuus sit, et ut prelum confeccris, reique conscius sis, abi, exime prelo paginas, disjice illas, et nemo sciet, quid rei sit-

LXVI. La déposition de Laurent Beildeck. domestique de Gutenberg, est encore plus expressive; il déclara que Jean Gutenberg l'avait envoyé chez Nicolas Dritzehen, après la mort de son frère André, pour lui dire qu'il devait avoir soin de ne laisser voir la presse, qui était chez lui, à personne au monde; il déclara encore que Gutenberg lui avait commandé d'aller tout de suite aux presses, d'ouvrir celle à deux vis, pour faire tomber les pages en pièces, et de placer ces pièces dans la presse ou bien en-dessus; car, cela étant fait, personne ne pourrait comprendre le secret (d).

LXVII. Antoine Heilmann a encore déclaré, qu'il savait fort bien que Gutenberg avait envoyé son domestique, peu avant noël, chez

<sup>(</sup>d) Lorentz Beildeck het geseit das Johann Gutenberg in zu einer zit geschickt het zu Claus Dritzeligen dode und det Clausen Dritzehen sagen das er die presse die er und rette ouch me und sprach er uff die presse lege so kunde darnach aliquid ejus intellecturum. nieman gesehen noch ut gemercken.

<sup>(</sup>d) Laurentius Beildeck dixit, se aliquando à Johanne Gutenberg ad Nicolaum Dritzchen post mortem Anhen, nach Andres sins bruder se- drew, fratris ejusdem, missum esse, ut ipsi nunciaret, ne prelum, quod apud se haberet, cuiquam monstrahunder im hett nieman oigete zoi- ret; idque se curasse. Addidit, Gugete, das ouch diser gezug det, tenberg ipsi insuper mandasse, ut subitò ad prela se conferret, et illud solte sich bekumbern so vil und prelum, quod duabus cochleis munigon über die presse und die mit den tum esset , aperiret , ut paginæ dizweyen wurbelin uff dun so vielent labantur in partes, easque partes vel die stucke voneinander, dieselben intra vel supra prelum poneret. Ita stucke solt er dann in die presse oder neminem rem vel inspecturum, vel

les deux André (André Dritzehen et André Heilmann), pour demander toutes les formes, qui furent défaites en sa présence, parce qu'il y avait des choses à corriger : Heilmann ajoute qu'après la mort d'André, comme il y avait beaucoup de curieux pour voir la presse, Gutenberg avait envoyé itérativement son domestique pour la démonter, afin de la soustraire à tous les regards (e).

LXVIII. Finalement, Jean Dunne, orfevre, déclara qu'il y avait trois ans environ qu'il avait reçu de Gutenberg près de cent florins, pour rix de choses propres à l'impression (f).

LXIX. Ces témoignages nous démontrent

<sup>(</sup>e) Dirre gezuge hat ouch gezeit das er wol wisse das Gutenberg unlange vor wihnahten sinen kneht sange zu den beden Andressen, alle formen zu holen, und wurdent zur lossen das er ess sehe, und in joch ettliche formen ruwete. Do noch da Andres selige abeginge, und dirre gezuge wol wuste das lite gern hettent die presse gesehen, do spreche Gutenberg su soltent noch der pressen senden er forhte das man sû sche, nequis præla videret, suumque fado sante er sinen kneht harjn su zur mulum misisse ad ea disjicienda. legen.

<sup>(</sup>f) Item Hanns Dünne der golt-

<sup>(</sup>e) Idem testis insuper dixit, se probe scire, Gutenberg paulo ante nativitatis festum famulum suum ad ntrumque Andream misisse, ut omnes formas peteret, que in conspecta ejus disjecte, quòd nonnulla in illis emendanda reperiret. Deinde cum post mortem Andrea hic testis hand ignoraret, multos curiosos esse præla videndi, Gutenberg mandasse, ut quemdam mitterent, qui impediret,

<sup>(</sup>f) Item Johannes Dunne aurifer smyt hat geseit, das er vor dryen dixit, se jam ante tres vel eirciter anjoren oder doby Gutenberg by den nos, ad centum florenorum prehundert guldin abe verdienet habe tium pro rebus ad impressionem per-alleine das zu dem trucken gehoret tinentibus à Gutenbergio accepisse.

d'une manière si claire et si précise les premiers élémens de l'Imprimerie naissante, recherchée et trouvée par le génie heureux de Jean Gutenberg, que personne, je pense, ne peut raisonnablement former des doutes à cet égard.

LXX. Au reste, on peut dire en général que l'opinion des bibliographes n'est point partagée là-dessus; on convient, sans difficulté, qu'il s'agit ici de l'art de l'Imprimerie; mais la question est de savoir si Jean Gutenherg s'est servi, dans ses essais, de caractères fixes graves en bois, ou de lettres mobiles. Plusieurs savans croient, non sans fondement, que dans ces témoignages il est question de l'Imprimerie en lettres mobiles, peu importe de quelle matière; et certes, ce sentiment, malgré les objections qu'on y a pu faire, se trouve appuyé sur des raisonnemens solides.

LXXI. En effet, les dépositions des témoins semblent prouver qu'il n'y est pas question de l'impression en planches fixes, mais du vrai Art typographique, de l'Imprimerie proprement dite, exercée avec des caractères mobiles; autrement, à propos de quoi cet empressement de Gutenberg à dépêcher son domestique vers la maison mortuaire, avec ordre

d'aller tout de suite aux presses, d'ouvrir celle à deux vis, pour faire tomber les pages en pièces, et de placer ces pièces dans la presse ou bien en-dessus? Si ces pages avaient été composées avec des planches fixes, comment eussent-elles pu tomber en pièces, étant desserrées de la presse, ou se décomposer comme les caractères mobiles? d'ailleurs, à quoi bon les faire placer ensuite sur la presse, pour cacher mieux le secret? c'eût été, au contraire, le moyen de le découvrir; car des planches fixes, exposées à la vue, étaient bien aisées à connaître, d'autant plus que l'art d'imprimer des images, avec des sentences ou explications gravées en bois, était connu depuis long-temps en Allemagne, comme nous l'avons fait voir ci-devant (46). Au surplus, on ne voit pas le besoin de formes et de presses pour l'usage des planches fixes, dont l'impression se faisait par le frotton des cartiers.

LXXII. Ne doutons donc pas que, si les pages, dont il s'agit, avaient été composées de caractères fixes, gravés en planches de bois, Gutenberg n'eût ordonné à son domestique de

<sup>(46)</sup> Voyez ci-devant les art. XXIX, XXXVIII et XXXIX.

les cacher quelque part, ou de les apporter chez lui, an lieu de les exposer à la vue de tout le monde, les faisant placer sur la presse; mais Gutenherg n'avait pas besoin de prendre cette précaution avec les caractères mobiles, qui, étant une fois décomposés et hors de la forme, ne pouvaient fournir à personne la moindre idée de l'art, dans un temps sur-tout où l'Imprimerie proprement dite était absolument inconnue.

LXXIII. Or, il faut convenir que le secret, dont il est question dans l'extrait des témoignages rapportés ci-dessus, ne peut s'expliquer autrement que par le mécanisme de l'art de l'Imprimerie en caractères mobiles, n'importe de quelle matière, soit bois ou métal (47), arrangés dans des formes, et y arrêtés par des vis.

<sup>(47)</sup> Il y en a qui pensent que J. Gutenberg a fait usage de caractères de métal; ils se fondent sur ce que, dans les pièces du procès, il est fait mention de certaine quantité de plomb, acheté par son associé Dritzeben, ainsi que sur la déposition de l'orfèvre Jean Dunne, où celui-ci déclare avoir fourni à Gutenberg pour environ trois cents florins de matières propres à l'impression. Il est certain que ce sentiment paraît très-fondé : les caractères mobiles, sculptés et formés de bois, dont je doute qu'on ait jamais fait usage, ne peuvent pas être doute qu'on ait jamais fait usage, ne peuvent pas être

LXXIV. Il résulte donc par des documens incontestables, par des preuves authentiques, qui sont les vrais titres de l'histoire, que Jean Gaensfleisch, dit Songerloch, dit Gutenberg de Mayence, le premier qui ses soit occupé de la découverte de l'Imprimerie, après plusicurs tentatives, suggérées par son génie, était déjà parvenu, en l'an 1439, à établir dans la ville de Strasbourg une presse, des formes et diverses autres pièces servant à l'impression (48); de manière que si, malgré les efforts

employés dans l'exécution d'un ouvrage typographique, à cause de leur fragilité, et de la nature spongieuse de la matière, sujette à se dilater et à se contracter continuellement.

<sup>(48)</sup> Monsieur Meerman, ne pouvant mécoinaltre la vérité qui résulte des documens authentiques produits par Mr. Schopflin, convient du fait : il avoue qu'il y est question de l'imprimerie en lettres mobiles : mais, comme il a toujours à la main une home provision d'hypothèses et de conjectures à opposer aux preuves les plus certaines, il réplique que cela n'empêche pas que Gutenberg n'ait été l'imitateur de Costran, n'êtant pas probable, dit-il, que celui dont la naissance a précédé da 30 ans celle de Gutenberg, ait tardé à faire cette découverte au dernier moment de sa vie (solon lui 1440), pour en laisser tout l'honnenr à Gutenberg; à Laurentium itaque, qui triginta ferè annis remotior é fuit, fingere haud lieet extremo demum vita tempore Tome I.

que ledit Gutenberg et ses associés ont faits dans ce genre de travail, ils ont eu le malheur de ne pas réussir parfaitement dans leur entreprise, soit à cause de l'imperfection des outils nouvellement inventés et mis en usage, soit par d'antres motifs qui nous sont absolument inconnus, cela ne doit pas nous empêcher de dire que la ville de Strasbourg est le vrai berceau de l'Art typographique; c'est à Strasbourg que l'Imprimerie proprement dite a été; pour ainsi dire, ébauchée par J. Gutenberg, achevée et perfectionnée ensuite, par lui-mémé, dans la ville de Mayence, sa patrie, au moyen de lettres de fonte (49): c'est ce que nous allons voir.

e detexisse artem ut honori omnia cedant Gutenbergio. s Orig. 13p., 10m. 1, pag. 196. On voit par cette réponse de M. Meerman, la raison pour laquelle il s'élève contrele sentiment de Seiz, qui fait mourir Coster: en 1467, vest-à-dire, un an avant Gutenberg.

<sup>(49)</sup> C'est ce qu'on lit dans Jac. Wimphelingii Germania cis Rhenum, imprimée à Strishburg en 1601; in-4,º page 431 wibs vestra (Strashourg plurimium excellere videtur impressoriæ artis origine; licet in Moguntiaco consummatæ. Et dans sou Epitome rer. Germanicarum, imprimée en 1505, cap. LXV: « Is enim, imprimée en 1505, cap. LXV: « Is enim,

<sup>«</sup> Gutenbergius, primus artem impressoriam, quam la-« tiniores excusoriam vocant, in urbe Argentinensi in-

<sup>«</sup> tiniores excusoriam vocant, in urbe Argentinensi in-« venit. Inde Moguntiam veniens candem feliciter com-

a plevit. »

LXXV. Le procès entre Gutenberg et les frères Dritzehen étant terminé, il est apparent que la société avec J. Riff, et And. Heilmann, maintenue par la sentence du magistrat de Strasbourg (50), continua sur le pied du contrat; mais nous ignorons absolument la suite des événemens de cette société, et les avantages qu'elle a pu tirer du secret de l'Art d'Imprimer : M. Schopflin croit qu'elle fit imprimer divers ouvrages sans date, et sans nom de ville et d'imprimeur ; mais il ne paraît pas que ce savant soit bien fondé dans ses prétentions. Ce qu'il dit au sujet de quelques anciennes éditions sans date , qu'il produit à l'appui de son sentiment, comme étant imprimées par la susdite société, ne peut être considéré, que comme autant de conjectures qui ne prouvent rien. et au moyen desquelles, comme nous l'avons dit ci-devant, art. XXVI, tout le monde pourrait fixer l'origine de l'Imprimerie à telle époque et dans telle ville qu'il le jugerait à propos.

LXXVI. Quoiqu'il en soit, il paraît certain, que Jean Gutenberg, chef de cette société, avait encore sa demeure à Strasbourg en l'an

<sup>(50) «</sup> Nos prætor et senatus audità dictà actione et « exceptione. . . . Jubemus ergo , standum esse dictæ « conventioni ». Schopflin docum., num. 3 , pag. 26.

1444 (51); mais son nom ne se trouvant plus après cette époque dans les registres ou rôles de cette ville, il est vraisemblable qu'il changea de domicile peu de temps après: on en ignore la cause; mécontent, peut être, de ses associés ou de la non-réussite de ses projets mécaniques, il prit la résolution de quitter la ville de Strasbourg, où il avait demeuré plus de vingt ans, et revint à Mayence, sa patrie; dans le dessein, sans doute, d'y continuer ses opérations typographiques.

LXXVII. Effectivement, des actes authentiques prouvent démonstrativement que Jean Gutenberg, qui avait dépensé à Strasbourg une grande partie de sa fortune dans ses projets mécaniques, contracta de nouveau à Mayence, en l'an 1450, avec Jean Fust, riche bourgeois de cette ville, une association pour l'établissement d'une imprimerie.

<sup>(51)</sup> Quoique J. Gutenherg se trouve annoté, en 1444, sur les registres du droit sur le vin de la ville de Strasbourg, il est cependant certain, d'après un document rapporté par Kohler (Ehrenrettung Gutenherg's), qu'en 1443 il avait déjà loué une maison à Mayence, sa patrie; Cutenherg est nommé dans ce document, Gaensfleisch, le vieux, parce qu'à cette époque son oncle était déjà mort, et par conséquent il était réellement le vieux. Foyez ci-devant note 22.

LXXVIII. Les sommes avancées par Fust à son associé Gutenberg, chargé de cet établissement, où l'on imprima pour la première fois la fameuse Bible latine, qui a fait tant de bruit parmi les bibliographes (52), étant dévenues considérables, il en résulta une affaire litigieuse, un nouveau procès, par lequel Fust demanda en justice, à Gutenberg, 2020 florins d'or, y compris les 800 florins, qu'il lui avait fournis en vertu du contrat de société, ainsi que les intérêts. Gutenberg répondit que les premiers 800 florins ne lui avaient point été payés tous et à la fois selon la teneur de l'acte d'association, et qu'ils avaient été employés aux préparatifs du travail; que, quant aux autres sommes, il s'offrait d'en rendre compte, et qu'il ne croyait pas être tenu aux intérêts. Les juges avant déféré le serment à Fust, et celui-ci l'ayant prêté, Gutenberg fut condamné à payer les intérêts, ainsi que la partie du capital, que ses comptes prouveraient avoir été employée à son profit particulier, ce dont Fust demanda et obtint acte du notaire Helmasperger, le 6 nov. 1455 (53).

<sup>(52)</sup> Voyez, au sujet de cette bible, le tome II de cet ouvrage, au mot Biblia.

<sup>(53)</sup> Cet acte, passé dans la ville de Mayence, pardevant le notaire Ulric Helmasperger et témoins, se

LXXIX. Ensuite de ce procès, l'association se trouvant dissoute; tout l'attirail typographique de Gutenberg, moules, caractères et outils nouvellement inventés, tombèrent au pouvoir de J. Fust. Cela est si vrai, que ( comme M. Fischer | Essai sur les monum. typ. de Gutenberg ] l'a fort bien prouvé ) les lettres initiales, dont Gutenberg s'était déjà servi, furent employées ensuite dans les Psautiers de 1457 et 1459, imprimés par Fust et Schoiffer; d'ailleurs, dans l'acte susmentionné du 6 nov. 1455, Gutenberg avoue qu'il avait hypothèque son atelier à Fust pour les sommes que celui-ci lui avait avancées ; de sorte que se trouvant contraint par acte judiciaire à les rembourser, il est plus que probable, que Gutenberg, qui se trouvait sans fonds après tant de dépenses, abandonna à Jean Fust, en paiement de ses avances, ce qu'il lui avait hypothéqué.

LXXX. Après cet événement on fait voyager Gutenberg de dépit, tantôt à Strasbourg,

trouve imprimé dans Senkenberg, Select. jur. et anecdot., tom. 1, n.º 3; dans Wolfius, Monum. typ., tom. 1, pag. 472, dans Schwarzius, Prim. docum., tom. 1, pag. 5, etc., etc.: Fournier; Orig. de l'impr., en rapporte une traduction française.

tantôt à Harlem; mais tout ce qu'on a dit à cé sujet, ne sont que des contes imaginés par des gens à système. Au contraire, un acte authentique (il ne s'agit pas ici de conjectures) passé dans la ville de Mayence en 1459, entre ce même Gutenberg, son frère et une sœur, religieuse au couvent de S.º Claire de ladite ville (54), prouve incontestablement, que, bien

<sup>(54)</sup> Voici cet acte traduit en français, tel qu'il se trouve inséré dans l'Essai d'annales de la vie de Jean Gutenberg, par J. J. Oberlin. Strasbourg, an IX, in 8. , page 4 et suiv.

<sup>«</sup> Nous Henne (Jean) Genszfleisch de Sulgeloch, nom-" mé Gudinberg, et nous Friele Genszsleisch, frères, afs firmons et déclarons publiquement par les présentes et «, savoir faisons à tous , que , du conseil et consentement a de nos chers cousins Jean et Friele et Pedirmann Gensz-« fleisch, frères à Mayence, avons renoncé et renoncons \* par les présentes , pour nous et nos hoirs simplement, « totalement et à-la-fois, sans fraude ni ruse, à tout « le bien qui a passé par notre sœur Hebele au couvent « de S. te-Claire de Mayence, dans lequel elle s'est faite religieuse, soit que ledit bien y soit parvenu de la a part de notre père Henne Genszfleisch , qui l'a donné · lui-même, ou de quelle manière que le bien y soit \* parvenu, soit en grain, argent comptant, meubles, \* bijoux ou quoi que ce soit , que les respectables reli-· gieuses , l'abbesse et les sœurs dudit couvent ont reçu s en commun ou en particulier , ou d'autres personnes \* du couvent (ont reçu) de ladite Hebele, peu ou beau-" coup, et avons promis et promettons par les pré-

loin de se décourager par des malheurs communs aux grands génies, Gutenberg établit une nouvelle typographie à Mayence, où il imprima divers ouvrages, sans interruption, jusqu'en 1465, qu'ayant été reçu au nombre

<sup>«</sup> sentes, de bonne foi pour nous et nos hoirs, que ni a nous, ni personne de notre part, ni encore les sus-« dits nos cousins, ni aucun de leurs héritiers, ni per-« sonne de leur part, ne redemanderont ni réclameront « dudit couvent, ni de l'abbesse, ni du couvent en com-« mun , ou des personnes qui s'y trouvent en particu-« lier , ledit bien , quel qu'il soit , ni à-la-fois , ni par « partie, et que nous ne le redemanderons jamais, soit « par le juge ecclésiastique ou civil, soit sans le secours « du juge, et que ni nous, ni nos hoirs ne moleste-« rons jamais ledit couvent, soit par des paroles, soit « de fait, ni en secret ni en public, d'aucune manière. « Et , quant aux livres que moi , Henne susdit, ai dona nés à la bibliothèque du couvent, ils doivent y rester « toujours et à perpétuité, et je me propose moi Henne « susdit, de donner aussi sans fraude à l'avenir audit « couvent, pour sa bibliothèque, à l'usage des reli-« gieuses présentes et futures , pour leur religion et « culte, soit pour la lecture ou le chant ; ou de quelle « manière elles voudront s'en servir d'après les règles « de leur ordre, les livres que moi Henne susdit AI DEJA a imprimes a cette heure, ou que je pourrai imprimer & A L'AVENIR, EN TANT QU'ELLES VOUDRONT S'EN SERVIR (a);

<sup>(</sup>a) Ce passage est très-positif: en 1459, Gutenberg avait donc imprimé des livres, et il se proposait d'en imprimer à l'avenir; Gutenberg avait par conséquent une imprimerie montés à cette époque.

des gentishommes de la maison de l'électem Adolphe de Nassati; livec une pension homété (-55)); dont il ne paratt pas qu'il ait jou longtemps, étant mort avant le 24 février (-1683) il abandohna un Art qui lui avait occasionné tant de chagrins et de tracasseries.

ALXXI. Il est hien vrai que jusqu'à présent on n'a encore découvert aucun ouvrage imprimé, portant le nom de Jean Gutenberg, reais on sait aujourd'hui, a n'en point douter, que le Catholicon Johannis de Balhis, imprimé à Mayence en 1460, est une des proaminumber, cont

ton. 1, pag. 36 et 93 Pen m. Corum. « et pour ceci l'abbesse susdite , les successeurs et religieuses dudit couvent de S. te Claire, out déclaré et à promis me laisser quitte, moi et mes hoirs, de la a pretention quavait ma sour Hebele aux 60 florins, & due imbe et man fiere Friele susdits avious promis s' de payer et déliveer à ledite Hebelet pour sa dot et sa part proyenant de la maison que Henne , notre « père lui a assignée pour sa part, en vertu des lettres « qui ont été dressées la-dessus , sans, fraude ni ruse. "Et pour que ceci soit tenu par nous et par nos hoirs y fermement et en son entier, nous avons donné aux e dites religiouses et à leur convent, et ordre les présent « tes lettres, scellées de nos sceaux. Fait et donné l'an « de la naissance de J.-C. 1459, le jour de Sainte « Marguerite.

<sup>1. (55)</sup> Selon les lettres patentes du 17 janvier 1465. Vide Georg. Ch. To. Scrip. Rer. Mog., tom. 3, pag. 424. Tome I.

ductions de cet artiste inventeur, les ceraetteres étant àbsolument les mêmes qui firrent employés par la suite dans le Vocabularium ex quo, imprimé dans l'atelier typographique duc dit Gutenberg, en 1467; lequel atelier passa; après sa mort, an pouvoir de Courad Humery, syndic de la ville de Mayence, qui, se lon toutes les apparences, avait contribué aux frais de son établissement.

LXXXII. Cela se voit clairement, par une lettre déclaratoire, datée du 24 février de l'an 1468, qui se trouve insérée au tom. 3, Serip, Rer. Mog., pag. 424, et dans Schwartius, Primar. docum., tom. 1, pag. 26 et 27, dans laquelle le susdit Conrad Humery promet à l'électeur Adolphe, archeveque de Mayence, qu'il ne vendra pas aux étrangers l'atelier typographique de Jean Gutenberg, dont il était possesseur, et qu'il donnera toujours la préférence aux habitans de la bville de Mayence (56). Il paraît effectivement que ledit Humery vendit, peu de temps après, l'atclier typographique en question, à Nicolas Bechtermuntze imprimeur à Elfeld, qui était le lieu de la résidence de l'electeur, et qui par consequent

. Line L.

<sup>(56)</sup> Cette lettre prouve que J. Cutenberg était mort à l'époque du 24 février de l'an 1468.

jouissait des mêmes droits et priviléges que la ville de Mayence (57).

ALXXIII. Mais pour revenir à Jean Fust, que nous avons laissé maître et possesseur de tout l'attirail; primitif de la typographie de Gutenberg ensuite du compromis, ou acte judiciaire du 6 novembre 1455, ci-dessus mentionné, il paraît, qu'il s'est conduit dans la suite de touto cette aflaire avec peu de loyauté; car, sans être artiste lui-même, et sans avoir fait autre chose que fournir, à gros intérêt, de l'argent à Gutenberg pour l'établissement de l'imprimerie, il s'en est attribué tout l'honneur dans les souscriptions de ses éditions, sans faire aucune mention de celui qui avait tout fait, et qui en était l'inventeur.

LXXXIV. Quoiqu'il en soit, Fust en sut si

<sup>(55)</sup> Ce Nicolas Bechtermuntze reimprima à Elfeld, etc 1465, le Vocabularium ex quo, qui y avait dejà paru en 1467. Les caractères employés dans ces deux éditions sont exactement les mêmes qui ont servi à l'impression du fameux Catholicon Joannis de Janua vel de Balbis, de 1460, dont ce Vocabularium ex quo contient des extraits, ainsi qu'une grande partie de la souscription. Ce qui démontre victoriesement que le susdit Catholicon; imprimé à Mayence, sans nom d'impriméer, en 1460, est sorti de l'atelier typographique de J. Cuirenberg.

bien tirer parti, qu'à l'aide d'un habite cattici graphe nommé Pierre Schöiller de Gernsheim (58), jeune homme plein de talent, fort adroit et d'un esprit inventif, qui, durant la société, s'était probablement plus qu'inité dans les opérations secrètes de l'art, ill donna au public, peu de temps après sa s'esparation avec Gutenberg, c'est-à-dire; au mois d'août de l'an 1457, la belle édition du Pratmorim codex, qui est la première impression comme jusqu'a présent au monde; avec le nom du lieu, celui des imprimeurs; et la date de l'année de son exécution (59).

the state of the parties of the state of the

<sup>. (58)</sup> Le nom de cet artiste îngénieux se trouve diversement écrit dans les anciennes impressions, ainsi que dans les menuscrits du temps; on y lit indistinctement Scheffer, Schoffer, Schoffer en allemand Berger, on le trouve encore latinisé en Petrus Opilio. Schoffer est surnommé de Gernsheim lieu de sa naissance, dans le pays de Darmstadt, mais dépendant de l'électorat de Mayence. Ce nom de Cernsheim ou Gernsheim se trouve aussi diversement écrif dans les mouumens anciens.

<sup>(59)</sup> En l'an 1766, M. Schelhorn, savant littérateur, découvrit un exemplaire imprimé sur vélin, en caractères de fonte, des Lettres d'induit du pape Nic. V, pour ceux qui voudraient aller au seconirs du roi de Chypre, contre les Turcs; elles sont datées de l'an 1454. M. r

al-LXXXV iLe peu de temps que d'on compte de puis l'époque de das séparation de l'entre et Gutenberg , jusqu'à al date de l'impression, de oe psautier j'a donné lieu de croire que les ciratères , dont on s'est servi pour son exécution, étaient déjà tout prêts et actievés par Jean Gutenberg, lavant sa ruptare avec l'ents, en effet, ell me paratir pas phobable qu'en 18 mois de temps, l'erris Schoiffer, aqui perfecement autre et paratir pas que de temps, en l'erris Schoiffer, aqui perfecement de la comps, l'erris Schoiffer, aqui perfecement de la comps, en l'entre se pou en la compte de la comps.

fat. 3 incomed dileger of particles . Vote: Hæberlin, qui les fit réimprimer dans ses Analecta medii ævi, observe que ces lettres ont été imprimées l'année même de leur expédition, c'est à dire en 1454; quoique le nom du lieu de l'impression n'y soit pas designe , non plus que celui de l'imprimeur. Cette opinion de M. Haberlin a eu beaucoup de vogue parmi les bibliographes ; mais moi , je n'en crois rien ; je pense , au contraire, que cette impression, exécutée avec les caractères employes pour la première fois, par Fust et Schoiffer dans le Rationale Durandi de 1450, est de beaticoup postémeure à la date susdite de 1454 jet elle l'est ceri tainement, au psautier de 1457. Nous avons, entre plusieurs autres, un exemple semblable dans la Bulla retractationum Pii Papæ II, successeur de Calixte V, datée du V des kal. de mai de l'an 1463; et quoique cette bulle soit adressée aux recteur et membres de l'université de Cologne, et imprimée dans cette ville même, par Ulric Zel, qui le premier y porta l'imprimerie (circonstance remarquable qui semblerait prouver qu'elle a été mise sous presse immediatement après sa réception), on croit cependant que son impression est postérieure de quelques années à la date de son expédition en l'au 1463.

tionna, il est vrai, selon le témoignage les. Trithème, l'art de fondre les lettres, ait pu préparer tous les caractères nécessaires à l'impression d'um ouvrage si considérables, outre les outils inventés pour leur fonte qu'il ent du faire également. Au reste, ce qui prouve le contraire, c'est que les grandes lettres initiales de cette édition du pasutier, que les curienx admirent encore aujourd'hui, se trouvent déjà employées dans les impressions antérieures, laites incontestablement par Gutenberg. Voyez à ce sujet Fischer, Essai sur les monum. typ. de Gutenberg, pag 44 et 74.

que que les sea de l'al-LXXXVI. Quant à l'opinion, que les caractères employés dans l'impression de ce psautier étaient sculptés en bois, elle n'est pas soutenable; comment, en effet, des caractères de cette nature eussent-ils pu résister à trois autres impressions qu'on en a faites encore dans la suite ? car Fust et Schoiffer réimprimèrent ce psautier en 1450 : après la mort de Fust, Pierre Schoiffer en fit une troisième édition en 1490, et une quatrième, en 1502, et toujours avec les mêmes caractères. Ce qu'il y a de singulier, c'est que Fust et Schoiffer ne se sont jamais servis de ces caractères pour l'impression de tout autre ouvrage; il faut croire qu'ils ne les trouvaient propres, par leur grosseur,

qu'à imprimer cette espèce de livres d'églisey dont on faisait usage dans le cherur.

LXXXVII. Quoiqu'il en soit, on ne doute plus aujourd'hui, qu'excepté les lettres initialessi qui sont en hois, tout le restant du Psautier ne soit imprimé en caractères de fonte, dont quelques auteurs ont attribué l'invention à Pierre Schoiffer, mais sans ancum fundement: le temoignage de Trithème (Annal. Hirsang ), tom 2, pag. 421), sur lequel ils se fondent, démontre précisément le contraire ; car Trithème, qui tenait ce fait de Schoister même, ass sure positivement que Jean Gutenberg et Fust trouvèrent l'art de fondre des caractères de mel taly qu'ils étaient obligés auparavant de faire soulpter à la main, mais que Pierre Schoiffer de convrit après, in moyen plus facile, qui donna à cet art un nouveau degré de perfection. Nous rapporterons ici les propres paroles de Trithes me: "Post hae inventis successerunt subtilio-" ra, inveneruntque (Joh. Gutenberg et Joh! " Faustus ) modum fundendi formas omnium ag latini alphabeti dittebarum, quas ipsi matril 4. ces nominabant viex quibus intraum encos sive stanneos characteres fundebant ad om nem pressuram sufficientes , quos prins manibus sculpebant. Et revera sicuti ante XXX ferme annos ex ore Petri Opilionis de entilier.

" Gernsheim civis Moguntinio qui gener erat " primi artis inventoris quadivi; magnam a « primo inventionis suæ hæc ars impressoria me habnit difficultatem Tapion Q . Il Petrus hugitem memoratus Opiliogrtuno famulus ; post gutéa gener ; sicut diximus ; inventoris primi Mollannis Frist, homo ingenipsus et prudens we faciliorein midam fundendischaracteres ex Pilquos ; resissancia ; marracta; complete ; tom 2, pet. (at ), our legar ils se f. when , -6. LXXXVIII. Ce témoignage est très clair très-précis ; très-positif; il l'est d'alleurs d'uffi auteur contemporain; quistenait le fait de la bouche de Schoiffer meme h malgre tout cela! comme il n'est pas trop lavorable au système de M. Meerman', qui veut absolument que les caractères employés dans l'impression du nsautier aient été sculptos à la main ; sur des morceaux) de métal dondu ; et que ce poit Schoiffer qui ait trouvé l'art de fondre les let tres, il prettad m'il s'est glisse dans le texte de Trithemerolderla partudes copistes " une faute d'omission , considérable qu'il se ha sarde de rétablir d'sa guise; moyennant quoi il tire du passage un sens force; analogue à ses idées, et anquel Trithème n'avait jamais songé: Voici de quelle manière il dit et interprète le texte susdet) Post hac inventis successerunt subtiliora

subtiliora inveneruntque modum fundendi formas (id est corpora) omnium latini alphabeti litterarum ex iis, quas ipsi matrices nominabant, ex quibus rursum (h. e. postmodum, sive successu temporis, ut opponatur sequenti particulæ priùs) æneos sive stannens characteres ( id est literas corporibus impositas; hoc enim sensu vocem characteres supra jam adhibuit) fundebant ad omnem pressuram sufficientes, quos priùs (quando scil. non nisi corpora fundebantur) manibus sculpebant. Orig. typ., tom. 1, pag. 47 et 48. Je laisse au lecteur de hon sens à examiner l'ensemble de cette interprétation, tirée, comme on dit, par les cheveux. Je dirai seulement que M. Meerman prétend, sans fondement, que par ce mot formas, Trithème a voulu signifier les corps ou morceaux de métal, sur lesquels on sculptait les lettres; car il ne trouve pas vraisemblable que cet auteur cût employé les mots formas et matrices pour synonymes; comme si les matrices étaient autre chose que de vrais moules, où l'on fond des lettres; c'est donc très-à-propos que Trithème nous apprend, que ces moules furent appelés, par leurs inventeurs, des matrices, nom qu'ils conservent encore aujourd'hui dans l'Art typographique; car il n'eût pas été bien facile de comprendre dans ce passage la signification du Tome I.

mot matrices, dans un temps où l'art était peu connu, si l'auteur n'avait pas pris la précaution de nous dire, que c'était des moules pour y fondre les caractères. M. Meerman ajoute encore que Trithème n'a pu dire, sans erreur, que les artistes inventeurs, dont il parle, fondaient des matrices, parce que les matrices, dit-il, ne se fondent pas. Cela est vrai aujourd'hui ; mais je ne conçois pas comment M. Meerman ose nous dire avec tant d'assurance, contre le témoignage de Trithème (60), que les matrices ne se fondaient pas alors; car c'est en cela que nous voyons l'imperfection de l'art, que Schoisser réforma par l'invention des poinçons; c'est précisement parce qu'on était dans le cas de fondre les matrices, que l'art éprouvait du retard, et que les artistes devaient employer beaucoup de temps, et se donner trop de peine pour se pourvoir de tous les caractères dont ils avaient besoin : c'est

<sup>(60)</sup> Le passage de Trithème ne peut pas êtré plus clair: Cutenberg et Fust, dit-il, trouvèrent le moyen de fondre des moules pour toutes les lettres de l'alpha-bet, qu'ils appelèrent matrices; lesquelles servaient à leur tour de moules pour fondre les lettres ou caractères métalliques. Invenerunque modum fundendi formas omnium latini alphabeti litterarum, quas ipsi matrices nominabant, ex quibus rursum ancos sive stanneos caracteres fundebant.

ce défaut de l'art que Trithème nous indique dans ce passage, pour relèver ensuite avec plus déclat le talent de Pierre Schoiffer, qui le corrigea par l'invention des poinçons propres à frapper les matrices; ce qui facilita la fonte des caractères et leur perfection: faciliorem, modium fundendi caractères excoglitavit, et artèm, ut nunc est, complevit.

LXXXIX. Il est donc constant que l'art de fondre les caractères métalliques était connu de Jean Gutenberg, à qui on en doit également l'invention, il fut perfectionné ensuite par Pierre Schoiffer au moyen des poinçons pour frapper des matrices. Cette perfection donnée à l'art, 'par Schoiffer, se per l'apud Wolf, Monum typ., tom. 1; pag. 468, par ces mots : « Petrus Schoifferus « Gerisheimenss » singulari Dei instinctu « rationem invenit, qua characteres matrici, « ut vocant , inciderentur, et ex en funder rentur. »

XC. C'est par la découverte des poinçons que Pierre Schoiffer eut la gloire d'être regardé comme le père de la véritable Imprinerie; c'est encore par la qu'il mérita l'honneur de devenir ensuité le gendre de son mattre J. Fust; car nous voyons dans la relation susmentionnée de J. - Frid. Faust d'Aschaffenbourg, rédigée sur les documens et papiers de sa famille, que Schoiffer, ayant frappé en secret un alphabet complet de matrices . le présenta un jour à son maître avec les caractères qu'il y avait fondus : J. Fust en fut si charmé qu'il lui donna sa fille unique en mariage. Hic (P. Schoefferus), y est-il dit, clam matricem abecedariam incidit et cum characteribus inde fusis hero suo Johanni Fausto ostendit, qui huic adeo placuerunt; ut gaudiorum plenus ei protinus filiam unicam Christinam desponderet; ac paulo post in uxorem daret. Wolf., Monum. typ., tom. 1;[ pag. 468 et 469. Ce que nous trouvons confirmé par le témoignage de Jean Scholffer vifils! de Pierre, lequel, dans la souscription du Brev. histor. Francor., de Trithème, qu'il imprima à Mayence en 1515, assure que Fust donna sa fille Christine en mariage à Schoiffer, pour le récompenser de ses peines et de ses importantes déconvertes. Cui etiam filiam suam Christinam Fusthin, pro digna laborum multarumque adinventione remuneratione, nuptui dedit (61).

<sup>(61),</sup> Ce mariage, comme, l'observe fort bien le journal des savans, année 1741, na pu avoir eu lieu qu'entre

XCI. Les caractères fondus dans les matrices nouvellement, frappées, par Pierre: Schoiffery furent employés, pour la première fois ; dans l'impression du Durandi ; nationale divinoffic..., achevée le sixième jour d'octobre de l'an, 1459, près de trois mois après la publication de la seconde, édition du Psautier, dur 29 août, 1459, faite et imprimée, comme nous l'avons dit ci-devant ; avec les mêmes caractères qui avaient servi à la première, durati août, 1457 de archinqui ditainavel ab ameline de de de la contra de la contra de de de la contra del contra de la contra d

XCII. En l'an 1460, l'ust et Schoiffer imprimerent les Constitutiones, Glementis. F<sub>1</sub>; et en 1462, la célèbre Bible latine, ist connuctant la république des lettres. Les cinquinsi pressions susmentionnées sont les premières du monde; connues jusqu'a présent, où la date, le nom des imprimeurs et le flèu de leur exécution se trouveir distinciement andiques.

EXCIII. Si a des conquimpressions vous ajound to carried to carried to the carried to ca

les années 1465 et 1465 et dans la seuscription de, la bible latine de 1465, Scholler est nommé chrieste, (copiste, calligraphe), tandis que dans l'édition des, Odlèses de Ciecoto, de l'an 1465, Eust l'appelle déjà, son geddre i puer neur

on de Balbis, imprime à Mayence en 1460. sans nom d'imprimeur, mais que tous les bibliographes instruits attribuent aujourd hur, sans difficulté, à Jean Gutenberg (62), on aura les six premières impressions comues . portant date, avec indication du lieu de leur exécution. Ce sont ces six impressions réellement existantes, que la ville de Mayence nons met, pour ainsi dire, devant les yeux, pour prouver qu'elle est la première ville du monde où l'art de la véritable Împrimerie ait été exercé dans sa perfection. Ces preuves sont incontestables, elles sont sans replique; ce sont des preuves de fait, des preuves parlantes, qui assurent indubitablement à la ville de Mayence la gloire du premier établissement, du plus insusmentionnees sont

<sup>(62)</sup> La souscription du Cathalic on de 1/60- det tout autrement conçue que dans les impressions de L. Fust et P. Scholiffer, on elles se touvent ordinairement imprimées en rouge; d'ailleurs, les caractères employés dans le Catholicon en sont tout-était d'infrérés; et d'une forme plus inégals de manière que l'impression un était de forme plus inégals de manière que l'impression un était de tre attribuée qu'à J. Gutenherg, qui, après sa séparation d'avec Fust, en 1/65, continna l'Art de l'imprimerie à Mayence, comme il conste évidemment, par l'acte cir, dessus rapporté, note 54. Au reste, la conformité parfitté des cractères de ce Catholicon avec coux employés, dans le Focabularium ex quo de 1/65 et 1/69, dont nous avons parlé ci-devant art. L'AXXII, L'AXXIII, et note 57, prouve la vérité de cette assertion.

téressant et du plus utile des arts; gloire que plusieurs villes jalouses se sont efforcées de revendiquer, mais dont les prétentions, appuyées sur des conjectures vagues, et sur des raisonnemeus fivoles, ne méritent point d'être discutées. J'en dois excepter cependant la ville de Strasbourg, dont les motifs, fondés sur des actes authentiques, seront tonjours appréciés et considérés par tous les amis de la vérité, malgré les gens à système, qui se font un point d'honneur de soutenir des paradoxes.

XCIV. Certes si, aux preuves qu'elles a produites, la ville de Strasbourg avait pu ajouter encore celle d'une seule impression bien constatée, faite par Gutenberg, fût-elle sans aucune indication de date (63), il est très-certain que cette ville éta tatiré de son côté la généralité des suffrages de tous les gens de lettres, et ravi à Mayence le mérite de cette admirable découverte.

<sup>(63)</sup> Les ancieanes impressions sans date, sans nom de lièu et d'imprimeur, produites par Schopflin, dans ses Vind. typ., ne prouvent rien: il attribue ces vieilles éditions à Cutenberg et ses associés, dans la ville de Strabourg, par pure conjecture, et sans autres raisons que celles employées dans les mêmes circonstances, quelque temps aprèe, par M. Merquan, on faveur de Coster.

XCV. La chose est si vraie que, malgré le défaut de cette preuve, M. Meerman n'a point hésité d'adherer au parti de la ville de Strasbourg, contre les prétentions de Mayence (64); et les raisons rapportées par le savant Schopflin, dans ses Vindiciæ typogr., fondées sur les actes judiciaires dont il a été fait mention ci-devant, out failli d'entraîner aussi, dans le même parti, le célèbre littérateur Schelhorn : " Ex illisque ( actis authenticis ) collegit « (Joa .- Dan . Schopflinus ) auream artem « non Moguntiæ, sed Argentorati à laudato « Gutenbergio esse inventam. Fateor, parum « abfuisse, quin mihi quoque rem istam per-« suaserit vir disertissimus, nisi scrupuli qui-« dam animum meum adhuc suspensum deti-" nerent ". Obs. 1, de typ. Mog. inventa, pag. 6.

XCVI.

<sup>(64) «</sup> Quarto loco disquirere juvat, num Cutenberagius typographiæ primus inventor extiterit, atque ita i Argentoratum vindicare sibi hanc gloriam jure possit. « Et sanè, si soli hie sese opponerent Moguntini, ego quidem à parte starem Argentinensium, quoniam hi, « licet per integrum quinquennium, quo rills prerivere artem ipsam exsequi non potucrint, ea tamen jam præsatitere, nempè preli typorumque solutilium compositione, per qua facilior patebat aliis ad intima artis se penetralia aditisa. Orig. (pp., 10m. 1, pag. 196.)

XCVI. De tout ce que nous avons dit jusqu'ici, en ne consultant que les pièces authentiques et les témoignages non-équivoques, on pourra conclure avec toute assurance, 1.º que Jean Gaensfleisch, dit Songerloch, dit Gutenberg, est l'inventeur de l'Imprimerie, lequel, sans autre secours que son propre génie, était déjà parvenu en l'année 1430 à établir à Strasbourg des presses, des formes et autres outils servant à l'Art d'Imprimer; 2.º que, de retour à Mayence, sa patrie, il y contracta en 1450 une société avec Jean Fust, pour l'établissement d'une Imprimerie, laquelle, achevée et perfectionnée par ledit Gutenberg, passa au pouvoir de J. Fust, son associé, ensuite de l'acte judiciaire et notarié du 6 novembre 1455; 3.º que ledit Fust, maître de cette Imprimerie, y fit imprimer, pour la première fois, avec le secours de Pierre Schoiffer. jeune homme très-industrieux et plein de talens, le fameux Psalmorum codex, achevé le 14 août 1457; 4.º que le même Jean Gutenberg trouva l'art de fondre les caractères métalliques, ce qui acheva de perfectionner les tentatives typographiques qu'il avait faites auparavant à Strasbourg; 5.º que Pierre Schoiffer donna le dernier degré de perfection à la fonte des caractères, au moyen des poinçons, qu'il inventa, pour frapper les matrices, qu'on Tome I.

était obligé de faire fondre auparavant; 6.º que Jean Fust, n'ayant fait que fournir l'argent nécessaire, tant pour l'établissement de l'Imprimerie, que pour l'impression des ouvrages, ne doit être considéré dans cette admirable entreprise, que comme un prête-nom, ou s'on vent, comme un protecteur de l'Art typographique.

XCVII. Il résulte de tous ces faits que la prétendue découverte de l'Imprimerie, par le nommé Laurent Coster, d'Harlem, n'est qu'une chimère; un conte de vieille, imaginé premièr rement par Hadrianus Junius, corrigé et considérablement augmenté de plusieurs fables qu'un plus romanesques encore, par Scriverius, Seiz, et en dernier lieu par M. Meerman, qui, par ses nouveaux détails fictifs et injurieux à la far mille de Gaensfleisch, sur le prétendu vol fait à Harlem, en fit un roman achevé, dont Laurent Janssoen Coster est le Don Quichotte.

XCVIII. Nous avons disenté dans ce chapitre, le plus briévement qu'il nous a été possible, ce qu'on a dit de plus essentiel sur l'origine de l'Imprimerie; nous y avons vu les premiers, essais, les tentatives heureuses qui en ont amené la découverte, conçue à Strasbourg et perfectionnée dans la ville de Mayence. L'histoire de son établissement dans les diverses villes de l'Europe nous fera voir, au chapitre qui suit, les progrès rapides que cet Art admirable a faits dans le courant du XV. s'sècle: nous placerons à la tête de ce chapitre un tableau chronologique des villes, où il a été exercé avant l'an 1500, avec l'indication de la première impression avec date, et du premier imprimeur de chacune de ces villes.

## CHAPITRE II.

Histoire de l'établissement de l'Imprimerie dans les villes, bourgs, monastères et autres lieux de l'Europe, avec la notice de tous les Imprimeurs qui y ont exercé cet Art jusqu'à l'an 1500.

AYANT examiné et discuté, dans le chapitre précédent, les opinions diverses, les observations les plus importantes; enfin, tout ce qu'on trouve de plus essentiel et de plus remarquable sur la découverte de l'Imprimerie, dans les auteurs qui en traitent, j'écrirai à présent l'histoire de son établissement dans les divers endroits de l'Europe, depuis le temps de sa découverte, jusqu'à l'an 1500. Cette histoire sera suivie de la notice de tous les Imprimeurs connus, qui y ont pratiqué cet Art pendant cette période. Je suivrai, autant que possible, l'ordre chronologique, comme étant le plus convenable et le plus nécessaire dans l'histoire; à quel effet, et afin de pouvoir fixer, d'une manière incontestable, l'époque de l'établissement de l'Imprimerie dans chaque ville en particulier, j'omettrai les hypothèses et les conjectures, et ne prendrai pour guide que les impressions mêmes, avec date, et dont le lieu de leur exécution soit bien certain.

D'après ces principes, nous commencerons par la ville de Mayence, puisque l'existence de plusieurs ouvrages imprimés avec date, et avec indication du lieu de leur impression, prouve victoricusement, que cette ville est sans contredit la première du monde où l'Art typographique ait été pratiqué dans toute sa perfection.

## ART. Ier. MAYENCE.

## 1457.

Nous avons vu ci-devant, que Jean Gutenberg, ayant quitté la ville de Strasbourg vers l'an 1444, était revenu à Mayence, sa patrie, où, en 1450, il contracta avec Jean Fust, bourgeois de ladite ville, une espèce de société typographique, dont il ne tira, pour tout bénéfice, que des tracasseries, et le chagrin de devoir soutenir un mauvais procès (65).

<sup>(65)</sup> Voyez ci-devant les art. LXXVI, LXXVII et LXXVIII.

A ce fait se joint le témoignage de l'auteur de la chronique de Cologne, qui dit bien expressément, qu'en l'an 1450 on commença d'imprimer des livres dans la ville de Mayence, et que le premier ouvrage imprimé fut une bible latine en gros caractères, semblables à ceux dont on se servait dans son temps pour l'impression des missels (66): c'est ce qui donna lieu à diverses discussions littéraires parmi les bibliographes, sur la réalité et la qualité de cette édition de la bible latine, imprimée à Mayence en l'an 1450 (67). Mais comme notre dessein est de suivre scrupuleusement les principes adoptés ci-dessus, laissant à part les conjectures et les faits douteux, nous nous en tiendrons absolument à la date certaine des impressions eonnues et existantes, pour déterminer avec précision l'époque de l'établissement de l'Imprimerie dans chaque ville. Nous

<sup>(66)</sup> Voici la version latine du passage de cette chronique, écrite en langue allenande, et imprimée à Cologue, par J. Koelhoff, de Lukeck, en 1/99; in-folio: « Anno autem Domini MCCCLI, qui jubileus erat; e ceptum est imprimi, primusque liber, qui excudere « tur. Biblia fuere latina, impressaque ea sunt scripturà « grandiori, quali nune missalia solent imprini. »

<sup>(67)</sup> Voyez, au sujet de cette édition de la bible, tome II, au mot Biblia.

croyons, en conséquence, devoir fixer la gloire typographique de Mayence à l'an 1457, quoiqu'il conste que cet Art y sut trouvé et pratiqué avant cette époque; puisque la plus ancienne édition faite en cette ville, avec date et avec indication du lieu ? est le Psalmorum codex, ouvrage parfait dans son genre, que les connaisseurs admirent encore aujourd'hui : laquelle édition fut acheyée le 14 août de ladite, année 1457, par Jean Fust et Pierre Schoiffer, de Gernsheim. La souscription, qui se trouve à la fin de cette impression, ne laisse aucun doute sur la vérité de sa date et sur le lieu de son exécution. Per Johannem Fust, Vest-il dit; civem Moguntinum, Et Petrum Schoiffer de Gernzheim, Anno dni millesimo CCCC. LVII. In vigilia Assumptionis ran . . . ves la contembrate Anne : . . . . . . . (86)

Maintenant que aous avons fixé l'époque de l'établissement de l'Imprimerie à Mayence ; passons, d'après le plan adopté, à la notice des Imprimeurs de cette ville,

<sup>(68)</sup> Voyez, au tome II, à la suite du mot Biblia, la description de cette impression du Psautier.

Imprimeurs de la ville de Mayence dans le XV.º siècle.

1. JEAN GUTENBERG, ou Jean Gaens-fleisch de Sorgenloch, dit zum Guntenberg (69), issu d'une famille équestre, naquit à Mayence vers la fin du XIV. siècle, il se retira à Strasbourg peu après l'an 1420; du moins il est bien certain qu'il y était déjà en 1424, comme il conste par une lettre qu'il écrivit à sa sœur, religieuse de S. Claire, dans la ville de Mayence, datée de Strasbourg, le 24 mars 1424 (70).

On a vu précédemment (71) que, pendant son séjour dans ladite ville de Strasbourg, Jean Gutenberg s'y maria, selon toutes les apparences, avec la nommée Anne zu der Iserin Thüre, et que, doué d'un esprit inventif, il s'y occupa constamment de plusieurs secrets dans les arts, et particulièrement dans celui de l'imprimerie.

La société qu'il contracta ensuite, dans cette

<sup>(69)</sup> Voyez note 42.

<sup>(70)</sup> Voyez note 43.

<sup>(71)</sup> Voyez art. LVII et suivans.

ville, avec les nommés André Dritzehen, Jean Riff et André Heilmann, et les pièces judiciaires rapportées par Schopflin, dont il a été fait mention ci-devant (72), sont des témoignages incontestables qui démontrent victorieusement qu'en 1439, Jean Gutenberg était déjà parvenu à monter une presse d'imprimerie, et autres pièces y relatives (73).

Mécontent, vraisemblablement, de ses associés, Gutenberg revint ensuite à Mayence, sa patrie, où, en 1450, il fit une association avec Jean Fust, bourgeois de cette ville, qui lui fournit les fonds nécessaires pour établir une nouvelle imprimerie. Cette association lui attira un nouveau procès, qu'il perdit en 1455, ensuite duquel tout l'attirail typographique de Gutenberg passa entre les mains de Fust (74).

Malgré cet événement malheureux, Gutenberg ne perdit pas courage: il établit de nouveau une presse, et continua l'exercice de son art jusqu'en 1465 (75), qu'ayant été reçu au nom-

<sup>(72)</sup> Voyez art. LXIII-LXVIII.

<sup>(73)</sup> Voyez art. LXXIV.

<sup>(74)</sup> Voyez art. LXXIX.

<sup>(75)</sup> Voyez art. LXXX, et note 54.

Tome I. 15

bre des gentilshommes de la maison de l'électeur de Mayence, il abandonna tout-à-fait la typographie, dont l'attirail passa entre les mains de Conrad Humery, syndic de ladite ville (76). Gutenberg mourut le 24 février 1468.

Toujours modeste, et laissant à d'autres artistes la gloire de son invention, Gutenberg n'a mis son nom à aucune de ses impressions, qui, sans doute, ont été nombreuses (77), et parmi lesquelles on compte certainement le Catholicon de 1/60 (78). Voyez à ce sujet l'ouvrage érudit de M. Fischer, intitulé: Essai sur les monumens troccarphiques de Jean Gutenberg. Mayence, an X, in-49.

2. Jean Fust ou Faust, bourgeois de la ville de Mayence, a été regardé, par quelques bibliographes, comme l'inventeur de l'Imprimerie, mais sans fondement. On pourrait

<sup>(76)</sup> Voyez art. LXXXII.

<sup>(77)</sup> Voyez la pièce remarquable, note 54.

<sup>(78)</sup> Fust et Schoiffer qui, d'ailleurs, nous ont donné très-peu d'ouvrages sans se nommer, et dont les souscriptions sont tou autrement énoncées, n'ont jaxais employé, dans leurs impressions, des caractères semblables à ceux du Catholicon. Voyez en outre art. LXXXI, LXXXII, et notes 57 et 6a.

même croire qu'il n'a pas exercé cet art par lui-même, et qu'en fournissant à J. Gutenberg, et ensuite à Schoiffer, l'argent nécessaire pour l'établissement d'un atelier typographique, il n'a pu mériter, tout au plus, que d'en être nommé le protecteur : quoiqu'il en soit, il est certain qu'après sa rupture avec Gutenberg, et le gain de sa cause en 1455, étant devenu possesseur de tout l'attirail typographique de son associé (79), il eut, pour le faire valoir, recours au génie de Pierre Schoiffer, jetnne homme plein de talens : il réussit, par ce moyen, audelà de ses espérances; car, Pierre Schoiffer, syant trouvé le moyen de faciliter la fonte des lettres, perfectionna l'art d'imprimer (80).

Nous avons, sons le nom de Fust et de Schoiffer, le Psautier de 1457, et la réimpression de 1459; le Rationale Durandi, 1459; Clementis papæ constitutiones, 1460; Biblia latina, 1462; Liber sextus decretalium, 1465; Cicero de officiis, 1465; Idem, 1466, quartá die mensis februarii.

Le nom de Fust paraît, pour la dernière

<sup>(79)</sup> Voyen art. LXXVIII et LXXIX.

<sup>(80)</sup> Voyez art. LXXXIX, XC et XCI.

fois, dans la souscription de ces offices de Cicéron, de 1466. Toutes les impressions postérieures ne portent plus que le nom de Schoiffer tout seul.

. Il paraît donc que Jean Fust est mort en 1466, probablement dans la ville de Paris, où regnait pour lors une peste terrible, qui dans les mois d'août et de sentembre, fit périr quarante mille ames : du moins, si l'on doit ajouter foi à une note qui se trouve consignée dans un exemplaire des Offices de Cicéron, de 1466, appartenant à la bibliothèque de Genève, Jean Fust se trouvait à Paris au mois de juillet de ladite année 1466 (81).

Ce qu'on a débité de sa fuite de Paris, comme y ayant été accusé de sortilège, et de son prétendu voyage à Strasbourg, où il aurait en-

<sup>(81)</sup> Voici cette note rapportée par Schopflin , Vindiciæ typogr., pag. 61, note z.

<sup>«</sup> Hic liber pertinet michi Ludovico De la Vernade « militi, cancellario domini mei ducis Borbonii et Al-« vernie ac presidenti parlamenti lingue Occitanie, quem « dedit michi Jo. Fust supradictus Parisiis, in mense

<sup>«</sup> julii , anno Domini MCCCCLXVI , me tunc existente « Parisiis pro generali reformatione totius Francorum

<sup>«</sup> regni. »

seigné l'art d'imprimer à Jean Mentel, n'est qu'une fable.

3. Pierre Schofffer (82), né à Gernsheim, petite ville dans le pays de Darmstad, mais dépendante de l'électorat de Mayence, s'était appliqué avec soin, dans sa jeunesse, à l'art de l'écriture et au métier de copiste, qualité qu'on trouve ajoutée à son nom dans les souscriptions du Psautier de 1459, et dans le Rationale Durandi: Per Petrum Schoffher de Gernsheym, Clericum (83).

Cette circonstance et ses voyages (84) lui

<sup>(82)</sup> Voyez note 58. .

<sup>(83)</sup> Ce mot Clericus désigne la qualité de calligraphe ou copiste, celui qui transcrit ou qui met au net
un manuscrit: Schwars s'est trompé en prenant.ce mot
à la lettre pour celui de prêtre; il a fait, en conséquence, deux Schoiffers, imprimeurs à Mayence, l'un
ecclésiastique, clericus, et l'autre laïque, désigné dans
la souscription des Offices de Cicéron, de 1465, sous
le nom de puer, sans faire attention que Schoiffer étant
pour lors marié avec la fille de Fust, celui-ci l'appelle
son gendre ou beau-fils, sous la dénomination de puer
meus.

<sup>(84)</sup> Pierre Schoiffer exerçait son talent de calligraphe à Paris, en 1449; nous en avons la preuve dais un manuscrit, écrit de la main propre dudit Schoiffer,

procurèrent vraisemblablement le moyen d'acquérir beaucoup de connaissances.

Il paraît assez certain que pendant l'association de Gutenberg et de Fust, dont il a été fait mention, Schoiffer se trouvait déjà chez ce dernier, soit comme domestique, ou, selon l'opinion la plus probable, en qualité de maître de la fille de Fust: cette circonstance lui fournit, sans doute, l'occasion de ponvoir examiner les opérations de Gutenberg; et, comme d'ailleurs il était lui-même doué de beaucoup de génie, il ne tarda pas à connaître la grande utilité qu'on pouvait tirer de cette invention.

Quoiqu'il en soit, il est très-certain qu'après la séparation de Fust et de Gutenberg, Pierre Schoiffer se chargea de la direction de l'Imprimerie, que Gutenberg se vit obligé de céder à Fust, ensuite du procès qu'il avait perdu en 1455. Pierre Schoiffer perfectionna cette imprimerie par de nouvelles opérations impor-

que l'on conserve dans la bibliothèque de l'université de Strabourg, et à la fin duquel on lit cette souscription : Hie est finis omnium librorum tam veteris, qu'am nove loice completi per me Petrum de Gerasheim, aliàs de Moguntia, anno M. CCCCC. XLIX.º in gloriosissima universitate Parisiensi. Vide Schopfilia, tab. VII

tantes, que son génie lui suggéra, pour faciliter la fonte des lettres, et il y donna tant de soins, qu'en 1757 il publia la belle édition du Psautier. Ces services importans engagèrent Fust à lui donner sa fille Christine en mariage. (85).

Après la mort de Fust, arrivée, comme on l'a dit plus haut, en 1465, Pierre Schoiffer continua seul l'art de l'imprimerie à Mayence, jusqu'en 1502, qu'il y donna, pour la troisième fois, une édition du Psalmorum codex. Il est assez remarquable que ce célèbre artiste a fini sa longue carrière dans l'art typographique, par l'impression du même livre par lequel il avait commencé.

Pierre Schoiffer mourut en 1502, on au commencement de l'an 1503, car nous avons de Jean Schoiffer, son fils, qui lui succéda dans l'imprimerie, le Mercurius Trismegistus, dont l'impression a été achevée in vigiliá palmarum an. 1503. in-4°.

4. Jean Nummeister. Cet artiste qui, le premier, porta l'imprimerie à Foligni, en Italie, où, conjointement avec Émilien de Or-

<sup>(85)</sup> Voyez art. XC.

finis, il imprima Leonardi Aretini de bello Halico, etc., 1470, parati avoir été aide-imprimeur chez J. Gutenberg. Une note écrite, qu'on lit à la fin d'un livre de la bibliothèque de l'université de Mayence, nous apprend que J. Nummeister imprimait en cette ville en 1463 (86). Voyez ci-après, art. Foligno.

5. Conrad Herlir (Forsan Hannequis). Il conste par le nécrologe de la ci-devant abhaye de Saint-Victor, de Paris, que Pierre Schoiffer et Conrad Henlif donnèrent à cette abhaye, le 30 octobre 1471, un exemplaire, imprimé sur vélin, des Eptres de Saint Jorôme, de l'an 1470, moyennant la somme de douze écus d'or, et un anniversaire (87).

<sup>(86)</sup> Voici cette note, rapportée par Fischer, Essai sur les monumens typ. de Gutenberg, pag. 81 et 82, etc.

<sup>«</sup> Carthusia prope Moguntiam possidet ex libera doa natione Joannis dieti à bono monte opusculum mira

<sup>«</sup> sua arte sc e Johannis Nummeister clerici confec-

<sup>«</sup> tum. Anno dini M.CCCC.LXIII. XIII kal. jul. »

<sup>(87)</sup> Voici l'extrait du nécrologe de l'abbaye de Saint-Victor : « Anniversarium honorabilium virorum Petri « Schoffer et Conradi Henlif, ac Joan. Fust, civium de

<sup>«</sup> Moguntià, impressorum librorum, nec non uxorum,

e filiorum, parentum, amicorum et benefactorum eo-

s rundem. Qui Petrus et Conradus dederunt nobis Epis-

Le privilége du 21 avril 1475 (88), accordé par Louis XI à Conrad Hannequis et Pierre Schoiffer, de vendre leurs livres en France, semblerait indiquer que ce Conrad Hannequis est le même artiste qui se trouve indiqué dans le nécrologe de l'abbaye de Saint-Victor; sous le nom de Conrad Henlif: ce qui paraît très-probable.

6. CONRAD HANNEQUIS, voyez ci-dessus Con-RAD HENLIF.

7. Erhardus Reuwich, imprimeur à Mayence, était, naît d'Utrecht: nous avons de lui Peregrinationes Bern. de Breydenbach in terram sanctam, 1486, in-fol., dont les figures ont été dessinées par Reuwich même: il a réimprimé cet ouvrage, traduit en flamand, en 1488, in-fol.; son nom ne paraît plus après cette époque dans les fastes typographiques.

<sup>«</sup> tolas beati Hieronimi impressas in pergameno, ex-

a ceptà tamen summà duodecim scutorum auri, quam a præfati impressores receperunt per manus domini Jo-

<sup>«</sup> hannis abbatis hujus ecclesiæ. 3 kal. novembris 1471. »

<sup>(88)</sup> Ce privilége se trouve dans la Bibl, Moguntina, de Wurtdwein, et dans Wolf., Monumenta typ., p. 2, pag. 389.

- 8. Fridericus Misch. Les Summulæ Petri Hispani, imprimées à Mayence, in-fol., dont l'épitre dédicatoire, datée de l'an 1490, est adressée Friderico Misch impressoriæ artis sagacissimo artifici, nous démontrent que cet ouvrage a été exécuté par cet imprimeur, qui, en 1488, avait déjà exercé cet art à Heidelberg.
- 9. Jacobus Meydenbach ou Medembach, de Mayence, dont nous avons Hortus sanitatis, 1491, in-fol., et Explanatio Gregorii papæ in psalmos pænitentiales, 1496. in-4°.
- 10. Pierre de Friedberg, ou Fridbergensis. Nous avons plusieurs opuscules, imprimés par cet artiste à Mayence, depuis 1494 jusqu'en 1497 inclusivement.

## ART. ILBAMBERG.

Dis impressions faites à Bamberg en 1461 et 1462, prouvent démonstrativement que l'art typographique n'a pas été tout-à-fait concentré à Mayence jusqu'en l'an 1462; mais ces impressions ne détruisent pas, je pense, le sentiment très-probable de ceux qui croient, que c'est à la suite des malheurs arrivés dans

la ville de Mayence, par la prise de cette ville, le 27 octobre de l'an 1,622, qu'il faut attribuer la dispersion des ouvriers imprimeurs des ateliers de Gutenberg et de Schoiffer, et les établissemens typographiques, qui s'en sont suivis dans divers endroits de l'Europe (89).

<sup>(80)</sup> Telle est l'opinion des meilleurs bibliographes sur cet événement. Nous voyons effectivement que Fust et Schoiffer, après l'impression de la bible, achevée le 14 août 1462, c'est-à-dire, deux mois avant la catastrophe de Mayence, se trouvant bientôt sans ouvriers, abandonnèrent leur typographie pendant plus de deux ans; et quand ils s'avisèrent de la reprendre en 1465, Conrad Sweynheym et Arnauld Pannartz, qui, sans doute, avaient été de leurs ouvriers, avaient déjà préparé en Italie, dans le monastère de Subbiaco, près de Rome, une imprimerie complète, d'où sortit l'édition de Lactance, qui fut achevée le 20 octobre 1465. Ajoutons à cela le témoignage de J. Trithème, Annal. Hirsaug., où il est dit : Et hi tres (Gutenberg, Fust et Schoiffer) imprimendi modum aliquandiù tenuerunt occultum, quousque per famulos, sine quorum ministerio artem ipsam exercere non poterant, divulgatus fuit, in Argentinenses primo et paulatim in omnes nationes. Ce qui se trouve confirmé par Jean Schoiffer, fils et successeur de Pierre, lequel assure la même chose dans la souscription du Breviarium hist. Francor. de Trithème, imprimée en 1515. où il dit : Retinuerunt..... hanc artem in secreto (omnibus ministris ac familiaribus eorum, ne illam quoquo modo manifestarent, jurejurando adstrictis), que tandem de anno domini 1462, per eosdem familiares in diversas terrarum provincias divulgata, haud parvum sumpsit incrementum.

Rien, en effet, n'empêche de croire qu'Albert Pfister, suffisamment instruit dans l'art d'imprimer, a quité Mayence avant le pillage de 1462, pour aller former son établissement à Bamberg. Monsieur Fischer, si souvent cité, nous assure, page 69, qu'il ne faut pas un grand examen pour découvrir qu'Albert Pfister, de Bamberg, modela ses caractères d'après ceux de Gutenberg. Ce cas particulier ne contredit donc pas le fait de la dispersion des ouvriers imprimeurs de Mayence, fait attesté d'ailleurs par des auteurs contemporains. Mais revenons à l'époque de l'établissement de l'imprimerie à Bamberg.

Nous avons un recueil de fables en allemand, décrit par le baron de Heiniken (90), dont la souscription porte, qu'il fut achevé le jour de S. Valentin 1461. Cette édition ne porte pas le nom de l'imprimeur; mais il est démontré aujourd'hui, que c'est l'ouvrage d'un habile graveur, nommé Albert Pfister, qui, l'année suivante, 1462, imprima dans la même ville un autre ouvrage plus considérable, orné de figures gravées en bois, dont le sa-

<sup>(90)</sup> Idée générale d'une collection d'estampes, pag. 275 et 276.

vant Camus nous a donné une notice trèsexacte (91).

Ces deux éditions réunies démontrent que l'imprimerie était déjà établie à Bamberg en 1461. Passons maintenant à la notice des imprimeurs.

## Imprimeurs à Bamberg dans le XV. siècle.

1. Albert Prister, habile graveur, porta l'imprimerie à Bamberg en l'an 1461, qu'il imprima le recueil de fables, dont il est parlé ci-dessus. Il est très-apparent que cet artiste avait été initié dans l'art typographique à Mayence, chez Gutenberg, dont il a imité les caractères : il est même plus que probable qu'il avait déjà imprimé une bible à Bamberg, peut-être avant l'an 1460 (92); mais pour fixer

<sup>(91)</sup> Notice d'un livre imprimé à Bamberg en 1462, lue à l'institut national; par Camus. Paris, Baudouin; an VII, in-4°.

<sup>(92)</sup> On rapporte, à ce sujet, un passage curieux d'un ouvrage manuscrit sur les sciences et les arts, composé par Paul de Prague, docteur en médecine et en philosophie, datée de l'an 1459. Libripagus, y est-il dit, est artifex sculpen: subtiliter in laminibus æreis, ferreis ac ligneis solidi ligni, aque aliis, imagines, scripturam

l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans chaque ville en particulier, nous n'avons pris notre preuve que dans les impressions avec date certaine. Albert Pfister imprima encore, comme nous l'avons dit, un autre recueil en 1462; son nom ne se trouve plus, après cette époque, dans les fastes typographiques : il est apparent que sa mort, arrivée dans ce temps, priva la ville de Bamberg d'un art si utile, jusqu'en 1481, que Jean Sensenschmidt l'y vint établir de nouveau.

2. Jean Sensenschmut, de la ville d'Égra, en Bohême, établit une imprimerie à Bamberg, en 1481, où il imprima en 1482, 1484, 1487, 1488 et 1490. On ignore les motifs qui ont engagé Sensenschmidt, à quitter Nuremberg, où il exerça la typographie avec honneur depuis son établissement dans cette ville, jusqu'en 1478 : il paraît que l'imprimerie qu'il établit à Bamberg ne fut destinée qu'à l'impression des missels et autres livres d'église,

et omne quodlibet ut prüs imprimat papyro aut parieti aut asseri mundo. Seindit omne quod cupit, et est homo faciens talia cum picturis; et tempore mei Bamberga quidam sculpsit integram bibliam super lamellas, et in quatuor septimanis totam bibliam in pergameno subtili prasignavit sculpturam. Voyes tome II, 3 u mot Biblia.

dont la première, Missale ordinis S. Benedicti, porte la date de 1481, le 31 juillet, in montis monachorum loco penés nobilem urbem Babenbergensem. Sensenschmidt imprima encore, à Ratisboane en 1487, le Missale Ratisb., ayant été appelé à cet effet par l'évêque du lieu. Voyez art. Ratisboan.

3. Henricus Petzensteiner. Le nom de cet artiste se trouve ensemble avec Sensenschmidt dans les impressions de 1482, 1484 et 1490, faites à Bamberg.

4. Jean Previ, imprima à Bamberg en 1497, 1498 et 1499 : cet artiste ne s'y occupa que de l'impression de livres liturgiques.

# ART. III. MONASTÈRE DE SUBBIACO (93).

Novs avons parlé, dans l'article précédent, de la cause de la dispersion des ouvriers imprimeurs de l'atelier de Gutenberg, de Fust et Schoiffer: Conrad Swynheym et Arnauld Pan-

<sup>(93)</sup> Ce monastère est situé dans la campagne de Rome, à deux milles du village de Subbiaco.

nartz, qui probablement étaient du nombre de ces ouvriers, fuyant les désastres de la guerre qui ravageait l'électorat de Mayence en 146a, franchirent les Alpes, et portèrent en Italie l'heureuse découverte de l'imprimerie.

Ces artistes s'arrêtèrent dans le monastère de Subbiaco, où, après avoir établi une typographie, probablement avec le secours des pères de ce monastère, ils mirent sous presse la célèbre édition de Lactance, dont l'impression fut achevée le 29 octobre 1465 : quelque temps après ils imprimèrent le Cicéron, de Oratore, sans date; et, finalement, le S. Augustin, de Civitate Dei, achevé d'imprimer le 12 juin 1467.

Quoique les noms de Sweynheym et Pannartz ne se trouvent pas exprimés dans les trois impressions ci-dessus mentionnées, il est constant, et personne ne doute aujourd'hui, qu'elles ont été faites par ces artistes : on peut voir à ce sujet la célèbre requête adressée, en leur nom, au pape Sixte IV, par l'évêque d'Alerie, en 1472, dans laquelle, en faisant l'énumération de tous les volumes qu'ils avaient imprimés jusqu'à cette époque, ils comptent, pour les œuvres de Lactance, 825 exemplaires, c'est-à-dire, 275 pour l'édition cidessus

dessus mentionnée, de 1465; 275 autres pour l'édition de Rome de 1468, et 275 pour la troisième édition de 1470 (94): même calcul pour le Saint Augustin, de Civitate Dei, dont ils comptent 825 exemplaires pour les trois éditions, savoir: la première, dont on a parlé plus baut, de 1467, et les deux autres, faites à Rome en 1468 et 1470; de même, le nombre des volumes du Cicéron, de Oratore, y est porté à 550, savoir: 275 pour l'édition sans date, faite à Subbiaso, et 275 pour celle de Rome de 1469 (95).

Tome I.

<sup>(94)</sup> Dans l'épitre dédicatoire de cette édition de Lactance, il est dit : Lactantium Firmianum semel ab iis, iterumque impressum prius; ce qui ne serait pas vrai si l'on ne comptait pas l'édition de Subbiaco de 1465.

<sup>(95.)</sup> Cette requête, qui se trouve insérée au tome V de la Glose in Bibliam de Nic. de Lyra, imprimée à Rome en 1472, e set sintéressante pour l'histoire typographique du monastère de Subbiaco et de la ville de Rome, qu'il m'a paru indispensable de la mettre ici en entier sous les yeux du lecteur.

<sup>«</sup> Communis ac trita olim inter gentiles opinio fuit, beatissime pater Xyste IIII, pontifex maxime, cætera diis, deos ipsos, duodecim etiam illos principes, selectos et magnos appellatos, uni necessitati continuò paruisse. Eam enim inter numina omnia abseque provocatione imperiosum exercuisse magistratum. Id ne

### ( 130 )

Sweynheym et Pannartz sont les seuls artistes qui aient imprimé dans le monastère de

« inter christianos quoque verè dici censeatur , tua po-« tissimum sapientia clementiaque occurri potest, et ut « digneris misericorditer occurrere, servuli tuz sanctia tatis Conradus Suueynheym et Arnoldus Pannartz, « impressores nostri, ac utilissimæ hujus fictoriæ artis « primi in Italia opifices, maximi in urbe operarii, ante « sanctissimos tuos pedes terram vestigiis tuis impres-« sam deosculantes , implorant. Namque ego ipse, crea-« tura tua, cæteras epistolas proprio, hanc illorum no-« mine et decessoris anteà et postmodùm tuo numini « diuino inscripsi. Vox quidem impressorum sub tanto a jam chartarum fasce laborantium, et nisi tua liberaa litas opituletur, deficientium, ista est, pater beatis-« sime : nos de Germania primi tanti commodi artem « in romanam curiam tuam multo sudore et impensa, « decessoris tui tempestate, deveximus. Nos opifices « librarios cateros , ut idem auderent , exemplo nostro « invitavimus. Nos reliquis propter impensarum magni-« tudinem à tanto negocio vel omninò vel maxima ex a parte quasi in salebra hærentibus, recentiore animo, « viribusque geminatis cum summà difficultate restitia mus. Jam tandem defecti nervis et sanguine, divinam « opem tuam imploramus. Indicem si perlegeris im-« pressorum à nobis operum , miraberis , tantæ majes-« tatis et apostolici culminis pater, vel chartas huic li-« brorum copiæ potuisse vel lineamenta sufficere. Et ut « perlegere valeas usque adeò curis pontificialibus dis-« trictus , nihil aliud hæc epistola continebit. Nam , aua ditis nominibus tantorum auctorum duntaxat, facere « non poteris, si bene tuam pietatem novimus, quin « statim nobis subvenias; nec ulla rerum qualiumcun-

#### (131)

Subbiaco, et dont il fallait donner à présent une notice; mais comme ces imprimeurs quit-

| « que occupatione difficultateve valebis deterreri.<br>« pressi sunt, pater beatissime, nostro studio libri<br>« in subjectis suo ordine tibi recensebuntur. |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| « (a) Donati pro puerulis, ut indè principium<br>« dicendi sumamus, undè imprimendi initium<br>« sumpsimus. Numero trecenti.                                 | 300 |
| « (b) Lactantii Firmiani institutionum contrà « gentiles, et reliquorum ejusdem auctoris opus « culorum. Volumina octingenta viginti quinque.                | 825 |
| « (c) Epistolarum familiarium Ciceronis. Vo-<br>« lumina quingenta quinquaginta.                                                                             | 55o |
| « (d) Epistolarum Ciceronis ad Atticum. Vo-<br>« lumina ducenta septuaginta quinque.                                                                         | 275 |
| « (e) Speculi humanæ vitæ. Volumina trecenta.  « (f) D. Augustini de civitate Dei. Volumina                                                                  | 300 |

« octingenta viginti quinque.

<sup>(</sup>a) De ce petit volume il ne nous reste ancun vestige; cela est trèsnaturel; car n'étant pas un livre de bibliothèque, et ayant été fist pour l'usage des jeunes écoliers ( pro puerulit ), les 300 exemplaires de cet opuscule, entre leurs mains, ne peuvent pas avoir duré long-temps.

<sup>(5)</sup> Sweynheym et Panasztz, comme oa le voit par cette liste, na traient communément que 275 exemplaires de leurs impressions; les 8-15, dont ils parient ici, sont : 275 pour l'édition faite au monassère de Subbiaco en 1465; 275 autres pour l'édition faite à Rome en 1468, et les 275 restans, pour l'édition de 1470, faite également à Rome.

<sup>(</sup>c) 550 exemplaires, dont 275 pour l'édition de 1467, et les 275 autres pour celle de 1469.

<sup>(</sup>d) Édition de 1470.

<sup>(</sup> e ) Imprimé à Rome en 1468.

<sup>(</sup>f) 825 exemplaires, savoir : 275 pour l'édition de 1/67, imprimée

### ( 132 )

tèrent Subbiaco immédiatement après l'impression de S. Augustin, de Civitate Dei, de

| et | Volumina mille centum.                                                               | 1100        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| α  | « (h) M. T. Ciceronis de oratore cum cæteris.<br>Volumina quingenta quinquaginta.    | 55o         |
| 40 | « (i) M. T. Ciceronis operum omnium in philosophià. Volumina quingenta quinquaginta. | <b>5</b> 5c |

a (g) D. Hieronymi epistolarum et libellorum.

« (k) L. Apuleii Platonici cum Alcinoo. Vo-« lumina ducenta septuaginta quinque. 275

« (1) Auli Gellii noctium Atticarum. Volumina « ducenta septuaginta quinque. 275 « (m) C. Cæsaris commentariorum Gallici et

« civilium bellorum. Volumina ducenta septua-« ginta quinque. 275 « (n) Defensionis Divi Platonis. Volumina tre-

« centa. 300
sans nom de lieu, mais bien évidemment à Subbiaeo; 275 antres pour

Pédition de Rome de 1468, et les 275 restans, pour celle de 1470. (g) 1100 volumes, savoir : 550 pour 275 exemplaires de l'édition de Rome de 1468, en 2 [vol. in-fol., qui font les 550, et les 550 restans, pour l'édition de 1470.

(h) Dont 275 exemplaires pour l'édition sans lieu et sans date; mais faite à Subbiaco, vers l'an 1467, et les 275 restans, pour l'édition de Rome de 1469.

(i) Pour les deux éditions de Rome de 1469 et 1471.

(k) Imprimé à Rome en 1469.

(1) Imprimé à Rome en 1469.

(m) Imprimé à Rome en 1469.

(n) C'est l'ouvrage du cardinal Bessarion, imprimé saus date, mais en

1467, pour aller s'établir à Rome, nous en parlerons dans l'article suivant.

« (o) P. Virgilii Maronis operum omnium. Vo-« lumina quingenta quinquaginta.

| tr | « (p) T. Livii Patavini cum epitomate omnium decadum. Vol. ducenta septuaginta quinque.     | 275 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | « (q) Strabonis Geographi. Volumina ducenta                                                 |     |
| ec | septuaginta quinque.                                                                        | 275 |
|    | « (r) M. Annæi Lucani. Volumina ducenta                                                     |     |
| ÇÇ | septuaginta quinque.                                                                        | 275 |
| ec | « (s) C. Plinii Veronensis de naturali historià.<br>Volumina trecenta.                      | 300 |
| •  | « (t) C. Suetonii Tranquilli de duodecim Cæsaribus. Volumina ducenta septuaginta quinque.   | 275 |
| uć | « (u) D. Leonis papæ sermonum. Volumina ducenta septuaginta quinque.                        | 275 |
| ec | « (v) M. Fabii Quintiliani institutionum oratoriarum. Volumina ducenta septuaginta quinque. | 275 |
|    | « (w) Continui, id est catenæ aureæ D. Thomæ                                                |     |

(o) 550 exemplaires, dont 275 pour l'édition sans date, mais imprimée en 1469, et les 275 autres pour l'édition également sans date, imprimée en 1471.

« Aquinatis. Volunina quingenta quinquaginta.

(p) Imprimé sans date, mais en 1/69.

(4) Imprimé, comme le précédent, vers l'an 1469

(r) Imprimé en 1469. (s) Imprimé en 1470.

(t) Imprimé en 1470.

(u) Imprimé aussi en 1470.

(v) Imprimé en 1479.

(w) Imprimé en 1470, 2 vol. in-fol., qui font 275 exemplaires.

550

550

### ( 134 )

## ART. IV. ROME.

1467.

On ignore les motifs qui ont pu porter Sweynheym et Pannartz à quitter le monastère de Subbiaco : cependant il est à présumer

« (x) D. Cypriani epistolarum. Volumina du-

w (ac) Ribliarum cum anuscula Aristam

| α  | mina ducenta septuaginta quinque.            | 275 |
|----|----------------------------------------------|-----|
|    | « (z) Silii Italici cum C. Calphurnio et He- | •   |
| ec | siodo. Volumina ducenta septuaginta quinque. | 275 |
|    | « (aa) Orationum M. T. Ciceronis cum invec-  |     |
| ec | tivis omnibus in Antonium, Verrem, Catilinam |     |

- « et ceteros. Volum. ducenta septuaginta quinque. 275 « (bb) P. Ovidii Nasonis metamorphoseos, et « elegiarum omnium. Volumina quingenta quin-
- « quaginta. 550 « (cc) Nicolai de Lyra. Volum. mille et centum. 1100
  - (x) Imprimé en 1471.

« centa septuaginta quinque.

- (y) Imprimé en 1471.
- (2) Imprimé en 1471.
- (aa) Imprimées en 1471-(bb) Imprimé en 1471-
- (66) imprime, en 1471

(cc) 1100 volumes, avoir: 295 etemplaires du tone premier, im primé en 147; 1295 divid at lone III, imprimé au 1473; 295 autres du tonne IV, et les 25 restans du tonne V, où se trouve inivére cette requête, datée du 31 mars 1473; et, par conséquent, les exemplaires du tonne second, fini le 30 mais 1473, ne se trouvent pas compris dats ce mombre de 1104.

275

que ces célèbres artistes ont cru qu'ils pourraient exercer leurs talens dans la ville de Ro-

« Horum omnium voluminum summa, ut tua pietas

« Pontificatús tui clementissimi anno primo. »

<sup>«</sup> perspicit , pater beatissime , nisi fallimur , efficit co-« dices duodecies mille quadringentos septuaginta quin-« que, acervum quidem ingentem et nobis, impresso-« ribus tuis, ad ferendum, quâ parte restat, intolera-« bilem, propter eam, quam in initio epistolæ posui-« mus necessitatem. Nam ingens sumptus ad victum « necessarius, cessantibus emptoribus, ferri amplius à « nobis nequit. Et ementes non esse, nullum et gravius \* testimonium, quam quòd domus nostra satis magua, « plena est quinternionum, inanis rerum necessariarum. « În te igitur, clementissime pater, qui et sapientissi-« mus doctissimusque, spes nostra sita est, in te sub-« veniendi nostræ necessitati est copia, ne pereamus. « Da nobis subsidium de excelso throno majestatis tuæ. « Parati sumus pro clementiæ tuæ arbitrio de nostra « merce, id est, de impressis quinternionibus nostris, « tibi tot tradere quot volueris, et quibus volueris. Tua « incredibilis mansuetudo subveniat nobis de aliquo of-« ficio , undè possimus nos et nostros alere. Impensa e est facta in solius Nicolai de Lyra à nobis voluminia bus tanta, ut ampliùs nihil nobis supersit ad vivendum. « Si venderemus opera nostra, non solum à pietate tuâ « nihil peteremus, sed ultro in præsentium temporum « articulo, in quo te plurimum egere non nescimus, ipsi a nostra offeremus; faciemusque, quotiens tuo adjumento a fortuna nobiscum usa videbitur fronte sereniore. Inte-« rea, pater sancte, adjuvent nos miserationes tuæ, qui a pauperes facti sumus nimis. Sis perpetuo sospes et felix, « pater beatissime. Romæ XX martii MCCCCLXXII.

me, avec plus d'honneur et plus d'avantage que dans un monastère isolé (96).

Quoiqu'il en soit, il est certain qu'immédiatement après l'impression de S. Augustin, de Civitate Dei, achevée à Subbiaco le 12 juin .1467, ils quittèrent ce monastère, et se rendirent à Rome, où, étant déjà connus par leurs productions typographiques, ils trouvèrent des protecteurs éclairés et puissans : le très-savant évêque d'Alerie leur prêta sa plume; il fut le correcteur et l'éditeur de la plupart de leurs impressions, tandis que deux frères, Pierre et François, de l'illustre maison de Maximis, leur cédérent libéralement leur hôtel, pour y établir l'imprimerie. Arrivés à Rome, Sweynheym et Panuartz travaillèrent avec tant de zèle dans leur nouvelle entreprise, qu'avant la fin de l'an 1467, c'est-à-dire, dans un espace d'environ cinq mois, ils imprimèrent, avec des caractères nouvellement fondus, et d'une forme

<sup>(96)</sup> M. Meerman pense que ces artistes, ayant apprès que le cardinal de Torquemada, administrateur du monastère de Subbiaço, favorisait particulièrement Ulric Han, leur compétiteur dans l'art typographique, avaient quitté brusquement ce monastère pour aller s'établir à Rome; mais tout cela n'est que conjecture. Voyez Orig. typ., 10m. 2, pag. 252.

phis agréable que ceux dont ils s'étaient servis auparavant à Subbiaco, les Ciceronis Epistolæ familiares, première production typographique de la ville de Rome.

Vers ce même temps Ulric Han, autre artiste célèbre, et compétiteur de Sweynheym et Pannatz dans l'air typographique, s'occupait de l'impression des Meditationes Joan. de Turrecremata, qu'il agheva le dernier jour de l'an 1467. Cette circonstance qui paraît avoir occasionné réciproquement de la jalousie entre ces artistes; a donné lieu à la question, si c'est à Sweynheym et Pannatz plutôt qu'à Ulric Han, qu'il faut attribuer. l'introduction de l'imprimerie dans la ville de Rome.

M. Meerman, si souvent cité, suivi par le père Laire (97), se déclare pour le part de Han, et prétend, qu'avant l'arrivée de Sweynheym et Pannartz dans la ville de Rome, Ulric Han y avait déjà établi son imprimerie, et que pendant qu'il se trouvait tout occupé du pénible ouvrage de graver en bois les figures pour les Meditationes du cardinal Torquemada, Sweynheym et Pannartz, profitant du retard occasionné par ces figures,

<sup>(97)</sup> Specimen hist. typ. romanæ, pag. 66. Tome I. 18

l'auraient dévancé par l'impression ci-dessus mentionnée des Épîtres familières de Cicéron: mais, outre que ces assertions sont hasardées. il est bien certain que la gravure des figures en question, qui, pour le dire en passant, ne sont que linéaires, bien loin de pouvoir être considérée comme un ouvrage lent et difficile, a pu se faire aisément, par un artiste médiocre, dans l'espace de six semaines, tandis que Swevnheym et Pannartz ont dû employer un temps bien plus considérable dans le transport de leur atelier typographique de Subbiaco à Rome, et particulièrement dans la taille de nouveaux poinçons, et dans la formation de matrices pour la fonte des caractères, dont ils se servirent, pour la première fois, dans l'impression susdite des Épîtres familières de Ciceron. Ce qu'on ajoute, qu'Ulric Han aurait déjà imprimé auparavant quelques opuscules, sans se nommer et sans y mettre de date, n'est qu'une pure conjecture, qui ne mérite pas d'être réfutée.

Ayant donc fixé l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans la ville de Rome à l'an 1467, nous donnerons à présent la notice des imprimeurs qui se sont distingués dans cetteville dans le courant du XV.° siècle. Imprimeurs de la ville de Rome dans le XV. siècle.

1. CONRAD SWEYNHEYM,

2. ARNOLDUS PANNARTZ, premiers imprimeurs de la ville de Rome.

Ces deux artistes allemands (98), instruits dans l'art typographique, comme nons l'avons dit ci-devant, chez l'eus et Schoiffer, quittèrent vraisemblablement la ville de Mayence après la catastrophe du 27 octobre 1462, qui troubla l'électorat pendant l'année 1463. (Voyez ci-devant art. II, note 89.)

On ne sait rien du travail de Sweynheym et de Pannartz jusqu'en 1465, qu'ayant passé en Italie, ils s'arrêtèrent dans le monastère de Subbiaco (99), ou, après avoir établi une imprimerie, probablement aux frais dudit monastère, ils mirent sous presse les OEuvrès de Lactance, dont l'édition fut achevée le 29 oc-

<sup>(98)</sup> Schwarz pense que Sweynheym a pris son nom de son lieu natal, le village de Schwanheim, dans l'électorat de Mayence.

<sup>(99)</sup> On croit, non sans fondement, que ces artistes s'arrêtèrent au monastère de Subbiaco, parce qu'il était habité par plusieurs religieux allemands.

tobre 1465 (100). Ces artistes continuèrent l'exercice de leur art, dans ce monastère, jusqu'à la fin du mois de juni de l'an 1467, vers quel temps ils se rendirent à Rome, où ils établirent une nouvelle imprimerie, dans la maison de l'illustre famille de Maximis, Nous avons un nombre considérable d'ouvrages précieux, imprimés dans cette maison de Maximis, par Sweynheym et Pannartz, jusqu'en 1474, qu'ils se séparèrent: la dernière impression que ces artistes firent en société, est celle de Polybii, Hist. libri V priores ex versione Nic. Perotti, achevée le dernier jour de l'an 1473. Pannartz continua seul ensuite l'exercice de son art, dans la même maison de Maximis (101),

<sup>(100)</sup> A la tête des impressions faites par Sweynheym et Pannatz, dont on trouve la liste dans la requête mentionnée ci-devant (note 95), on voit un Doxar pour les 
écoliers, tiré à 300 exemplaires: Donati pro puerulis; y 
est-li dit, ut uide principium dicendi sumanus; unde imprimendi initium sumpsimus. Numero 'trecenti, Mais cet 
opuscule, détruit tout-à-fait par l'usage continuel des écoliers, ayant échappé jusqu'à présent à la recherche de 
tous les hibliographes, nous regrodose le Lactanee de 
1465, comme le premier luvre gardone le Lactanee de 
1465, comme le premier luvre gardone le Lactanee de 
1465.

<sup>(101)</sup> Nous avons Nic. Perotti, rudimenta grammati-ces, Rome, 1474, imprime par Pannatra avec des caractères neufis et plus petits que ceux dont il faisait usage en société avec Sweynheym. Voyez le catalogue de ma bibliothèque, 'n.º 1715.

jusqu'en 1476, qu'il imprima, pour la dernière fois, les Epitres de S. Jerôme, dont il na pu achever que le premier volume, étant mort cette année, vraisemblablement de la peste, qui régnait pour lors à Rome d'une manière terrible : ce qu'il y a de certain, c'est que George Laver, dont nous parlerons ciapres, acheva l'impression du tome, second de ges Epitres de S. Jerôme, avec les mêmes carractères employés par Pannartz, dont il était possesseur.

Mais, revenant à Sweynlieym, il paraît que cet artiste abandonna la société de Pannartz et la typographie, pour s'appliquer tout entier à l'art de graver en cuivre : c'est ée que nous apprenons par la préface de l'édition de Ptolémée, de 1478, où il est dit, qu'après avoir employé trois ans d'ouvrage et de peine dans la gravure des cartes géographiques, dont cette édition est ornée, Sweynheym, mourut sans avoir pu mettre la dernière main à l'ouvrage, qui fut achevé et perfectionné par Arn. Buking, artiste très-ingémeux (102).

<sup>(102)</sup> Voici ee qu'on lit dans la préface : magistor verò Conradus Sweynheym, Germanus, à quo formandorum Roma librorum ars primium profecta est, occasione line sumpta posteritati consulenz animum primium

Quantaux observations du père Laire (103). qui veut que Sweynheym se soit appliqué de préférence à l'art de graver, par esprit de jalousie contre Ulric Han, elles ne portent que sur des conjectures invraisemblables; car, quelle jalousie ou quelle emulation aurait pu donner à Sweynheym l'ouvrage de Han ? L'art de la gravure en bois a-t-il jamais produit rien de plus misérable, ni de plus chétif que les planches que cet artiste a faites pour les Méditations de Torquemada, imprimées en 1464 (104)? An reste, ce n'est pas là la seule conjecture que les partisans d'Ulric Han ont imaginée mal-a-propos contre Sweynheym ; il est encore accusé, conjointement avec son associé Pannartz, d'avoir contrefait, par le même es-

ad hane doctrinam adplicut. Subinde mathematics adlibitis viris, quemadmodim tabulis venes imprimeraiur, edoculi i riemniopio in hale eura consumpto diem obiti. In evius viigitiarum laborumque partem non infoprori ingenio ac studio Arneldus Buokinch è Germanda, vir apprime erudius, ad imperfectum opus succedens... perfecie, etc.

<sup>(103)</sup> Spec. Hist. typ. rom., page 100.

<sup>(104)</sup> On en pent voir la preuve dans Murr, Mirabilia bibl. Nuremb., où l'on a fait graver la première planche.

prit de jalousie et d'envie, plusieurs impressions d'Ulric Han, telles que celles de Quintilien, de Suétone et de Justin, faites en 1470 (105): mais il est aisé de s'appercevoir que cette conjecture injurieuse, imaginée par M. Meerman et le père Laire, contre ces artistes, n'est pas mieux fondée que les autres; bien au contraire, la récrimination d'un tel reproche ne peut tomber que sur Ulric Han lui-même : en effet. si Swevnheym et Pannartz ont réimprimé les éditions de Quintilien, de Suétone et de Justin, faites par Han en 1470, ils n'ont fait en cela que suivre l'exemple de leur émule, puisque déjà, en 1468, Ulric Han avait réimprimé le Cicéron, de Oratore, de Sweynheym et Pannartz : en 1460, ce même Han réimprima, au mois d'avril, le Ciceronis officia, que les deux artistes susdits avaient publié le 24 jan-

<sup>(105)</sup> Laire, Specimen hist. typ. rom., pag. 103, note 127, où il dit: hoc patet de Quintiliano, Suctonia et Justino, anni 1470.

Nous devons observer à ce sujet, que le père Laîre se trompe étrangement, en assignant à Ulrie Han les éditions de Quintilien et de Suctone, de l'an 1/40; car le père Andiffredi a démontré qu'elles sont sorties des presses de J.-P. de Lignamine. Quant à l'édition de Justin, elle est sans date, et certainement postérieure à l'an 1470.

vier précédent (106). Faut-il donc s'étonner que Sweynheyin et Pannartz aient réimpriné à lenr tour le Quintilien, le Suétone et le Justin d'Ulric Han? le tort sera toujours, je pense, du côté de celui qui a manqué le premier.

Ce n'est donc pas avec des conjectures hasardées qu'on pourra ravir à ces illustres typographes l'honneur d'avoir introduit les premiers l'imprimerie en Italie, ainsi que dans la ville de Rome. Sweynheym et Pannartz sont les premiers imprimeurs qui aient mis en usage les caractères romains, perfectionnés ensuite à Venise; ils sont les premiers qui aient fondus et employés des caractères grees, et mis des registres, des préfaces et des notes marginales dans leurs impressions (107). En-

<sup>(106)</sup> On peut encore ajouter les OEuvres de Virgile, imprimées par Han, en société avec Simon de Luca, en 1473, que Sweynheym et Pannartz avaient déjà publiées deux fois (en 1469 et 1471), sans parler du Tite Live, et et du Roderici, Speculam vites humanes, etc., etc.

<sup>(107)</sup> Il y a plusieurs passages imprimés en grec dans le Lactance de 1465. Le registre (registrum chartarum) est une table imprimée à la fin du volume, contenant les premiers mots de chaque feuille imprimée, et qui sert à arranger les cahiers dont le livre est composé; on le voit, pour la première fois, dans le Cæsar de 1469.

fin la plupart des éditions, faites par ces artistes, sont très-recherchées et infiniment rares, parce qu'ils n'en tiraient que 275 exemplaires, rarement trois cents. *Voyez* la requête de ces artistes, note 95.

 ULRIC HAN, ou Hahn (108). Cet habile artiste, natif d'Ingolstad, en Bavière, et citoyen de Vienne (109), établit son imprimerie dans la ville de Rome l'année même que

La première impression avec une préface est l'Apuleius de 1469; et les notes marginales se voient, pour la première fois, dans l'Aulus Gelius, de la même année 1469.

- (108) En latin, Ulricus ou Udahricus Gallus, parco que Han, en allemand, signifie un coq; ce qui prêta matère au célèbre Campanus, correcteur des impressions de Han, de composer ces vers latins, qu'on trouve à la fia de ses meilleures éditions:
  - « Anser Tarpeii custos Jovis : unde quod alis « Constreperes Gallus decidit, ultor adest.
  - Udalricus Gallus : ne quem poscantur in usum,
     Edocuit pennis nil opus esse tuis.
  - Imprimit ille die quantim non scribitur anno:
     « Ingenio haud noceas; omnia vincit homo. »
- (109) C'est ce qu'il nous apprend lui-même dans les souscriptions du Missale romanum, et des Institutiones Justiniani de 1475, où on lit : Udalricus Gallus, aliàs Han, Alananus ex Ingolstat, civis Viennensis, etc.

Tome I.

Sweynheym et Pannartz y établirent la leur, c'est-à-dire, en 1467.

Cette circonstance a donné matière aux partisans de Han, de vouloir faire passer cet artiste comme le premier imprimeur de Rome; mais nous avons combattu ci-devant ces prétentions mal fondées.

La première impression connue que nous ayons d'Ulric Han, ce sont les Meditationes J. de Turrecremata, achevées d'imprimer le dernier jour de l'an 1467, avec des figures gravées en bois. Le célèbre évêque J.-Ant. Campanus, qui, par son savoir mérita d'être appelé le nouveau Cicéron, fut le correcteur de plusieurs ouvrages intéressans, imprimés par Han, jusqu'en 1471, que Campanus partit pour la diète de Ratisbonne. Ulric établit ensuite une imprimerie dans la maison de Taliacoxis, en société avec Simon-Nic. de Luca; cette société dura jusqu'à la fin de l'an 1473 : Ulric Han imprima seul après cette époque, jusqu'à la fin de l'an 1478; on le croit mort en 1479. Ce qu'il y a de certain, c'est que le dernier ouvrage imprimé par cet artiste, avec date, est les Meditationes J. de Turrecremata, 1478, die 9 decembris. Il paraît qu'à l'exemple de Schoisser, il a voulu finir sa carrière

dans l'art typographique, par l'impression du même ouvrage par lequel il l'avait commencée.

- 4. Georgius Laver, de Herbipoli, c'est-à-dire de Wortzbourg ou Wirtzbourg, dans la Francoule, où il était né, avait son imprimerie à Rome, dans le monastère de S.-Eusèbe; il y imprimait déjà en 1470 (110): il cut pour correcteurs de ses impressions, Pomponins Lætus et Barth. Platina: il imprima en société avec Léonard Pffingel, en 1472 et 1474: on ignore l'année de son décès. La dernière impression avec date que nous ayons de cet uritste, est le J. Bertacchini, Repertorium juris, 1481, in-fel.
- 5. JOHANNES PHILIPPUS DE LIGNAMINE, médecin, natif de la ville de Messine. Peu favorisé de la fortune, ce savant médecin quita sa patrie et se rendit à Rome, sous le pontificat de Paul II, qui le favorisa beaucoup: il s'y appliqua à l'art typographique, à quel effet il établit une imprimerie en l'an 1470, d'où sont

<sup>(110)</sup> Il paraît certain que les Homiliee in Johannems S. Johan. Chrysostomi, Romæ in S. Eusebii monasterio, 1470, in-fol., sont sorties des presses de Laver, qui y avait établi son imprimerie sous les auspices du cardinal Garaffia.

sorties plusieurs éditions estimables (111).

- Le P. Laire prétend, sans fondement, que J.-P. de Lignamine n'a pas été imprimeur : ce savant artiste a exercé l'imprimerie jusqu'en 1481. On ignore l'année de sa mort.
- 6. Simon Nicolai de Luca, ou Lucensis; imprimait en 1471, en société avec Ulric Han, chez qui, vraisemblablement, il avait appris l'art typographique: ils avaient leur imprimerie dans la maison de Taliacoxis: vers l'an 1474, ayant quitté la société d'Ulric, il continua seul l'exercice de son art jusqu'en 1480: son dernier ouvrage typographique est le Decretum Gratiani. 18 mai 1479, in-fol.
- 7. Adam Rot, clericus (112) Metensis dicecesis, dont nous avons Domin. de S. Geminiano, lectura, etc., Romæ, 1471, in-fol.:

<sup>(111)</sup> Le père Audiffredi a prouvé démonstrativement que le Quintilien et le Snétone, Romæ in pined regione vid pape, 1470, sans nom d'imprimeur, sont sortis des presses de J.-P. de Lignamine: Ulric Han, à qui plusieurs bibliographes les avaient attribués, ne s'est jamais servi des caractères employés dans ces éditions. Voyez Catalogus. rom edit., pag. 112 et suiv. On peut voir aussi ce que nous en disons ci-appès, tom. Il, au mot Cavazgua.

<sup>(112)</sup> Voyez, au sujet du mot clericus, note 83.

il imprimait encore en 1474. Cet artiste a été quelquefois confondu, par les bibliographes, avec Adam de Ambergan, qui imprimait à Venise. Voyez art. VENISE.

- 8. Léonard Pefugel, ou Pffiegel, Saxon d'origine, imprima en société avec George Laver, ci-dessus n.º 4, en 1472 et 1474: son nom ne se trouve plus dans les fastes typographiques
- 9. Johannes Raynardi, de Émingen, imprimait à Rome en société avec Théobaldus Schenchecher, et Windelinus de Willa, en 1473: il imprima ensuite avec Paul Leenen en 1474 et 1476: son nom ne se trouve plus après cette époque. Joh. Raynardi imprimait auparavant, en 1470 et 1471, à Trevi, d'où il passa à Rome. Il ne faut pas confondre cet artiste avec Joh. Raynardi de Grüningen, imprimeur à Strasbourg.
- 10. WINDELINUS DE WILLA imprimait à Rome en 1473, en société avec J. Raynardi et Théobaldus Schenchecher. Cet artiste imprima ensuite seul en 1474 et 1475.
- 11. Théobaldus Schencbecher imprimait en société, en 1473, avec J. Raynardi et Windel.

de Willa: il imprima seul Officium B. M. V., in-16.°, sans date.

- 12. Johannes Gensberg imprimait à Rome en 1473 et 1474.
- 13. Paurus Leenen, clericus Leodiensis diecesis, imprimait en société avec J. Raynardi en 1474 et 1476: son nom ne se trouve plus après cette époque dans l'histoire de la typographie.
- 14. Annoldus de Villa, dont nous n'avons que Xenophontis Cyropædia, 1474, in-4°.
  - 15. Georgius Sachsel de Reichenthal,
- 16. BARTHOLOMEUS GOLSCH DE HOHENBART. Ces deux artistes imprimèrent en société, en 1474, Amniuni Marcellini histories, et Angeli Sabini paradoxa in Juvenalem, qui sont les seules éditions, avec date, que l'on connaisse de ces imprimeurs.
- 17. Johannes-Nicolaus Hanheymen, de Oppenheym, imprimait à Rome, en société avec Schurener, en 1474 et 1475.
- 18. Johannes Schurener, de Bopordia, imprimait en société, en 1474, et au commence-

ment de 1475, avec le précédent J.-Nic. Hanheymer: il imprima ensuite seul jusqu'en 1478.

- 19. Bartholomeus Guldinbek, de Sultz, împrimait à Rome depuis 1475 jusqu'en 1482.
- 20. Vitus Puecher, célèbre artiste, avait sa typographie apud S. Marcum, il imprimait en 1475 et 1478.
- 21. Lupus Gallus (Han), frère du célèbre Une Han, imprima à Rome Turrecremata in Psalmos, 1476, in-4.°, qui est la seule impression avec date de cet artiste.
- 22. Arnoldus Buckinck, Allemand. Le nom de cet artiste ne se trouve que dans l'édition de Ptolèmée de 1478; il était graveur en cuivre. Voyez ci-devant note 192.
- 23. Johannes Bremen, autrement Bulle, on Joh. Bulle, de Bremis, imprimait à Rome en 1478 et 1479. Cet artiste a été inconnu au P. Audiffredi.
- 24. Franciscus de Cinquinis. Nous avons une impression faite à Rome en 1479, in domo Francisci de Cinquinis.
  - 25. STEPHANUS PLANNCE, Pataviensis, dont

nous avons plusieurs impressions, faites à Rome depuis 1479 à 1498.

- 26. EUCHARIUS SILBER, ou Franck (113), de Herbipoli (Wurtzbourg), imprimait à Rome en 1481, 1482, 1483 et années suivantes, jusqu'en 1509.
- 27. Georgius Herolt, de Bamberga, imprimait à Rome en 1481.

28. SYXTUS (RIESSINGER)

29. Georgies, Alemannus, imprimerent en société à Rome, en 1481 et 1483 : leur écusson se trouve gravé dans Audiffredi.

- 30. JOHANNES FRANCIGENA, dont nous avons Eusebii Conradi Mediol. de dignitate canonicorum, 1481. in-4°.
- 31. NICOLAUS HAN OU Gallus, à qui l'on attribue une impression de Ptolemée, de 1482, faite à Rome; mais cela est très-douteux.
  - 32. Johannes Hugo, de Gengenbach, dont

<sup>(113)</sup> Silber, en allemand, signifie argent; c'est par cette raison que cet artiste se nomme tantôt argyrios, en grec; tantôt argenteus, en latin, dans ses impressions.

nous avons Tractatus de legato à Gundissalvo de Villadiego, Romæ, 1485, in-fol.

- 33. Petrus de La Turre imprimait à Rome en 1490-1497.
- 34. Johannes Besicken, après avoir exercô l'art typographique à Bâle, passa à Rome, où il imprima en société avec Sigismond Mayr, en 1493, 1494, etc., et, en 1501, avec Martinus d'Amsterdam.
- 35. Sigismundus Mara imprimait en société avec J. Besicken, en 1493, 1494, etc. : il passa de là à Naples, où il imprima plusieurs ouvrages.
- 36. Andreas Fritac, de Strasbourg, imprimait en 1492 et 1493.
- 37. MARTINUS D'AMSTERDAM imprimait en société avec J. Besicken, vers l'an 1500.

at Itali

Tome L

Hate 1, ed 1.

# ART. V. ELLFELD ou BLFELD (114):

Nous avons vu ci-devant, pag. 88-91, ainsi que dans la liste des imprimeurs de Mayence, n.º 1, pag. 112, qu'en 1465 Jean Gutenberg, ayant été reçu par l'électeur Adolphe de Nassau au nombre des gentilshommes de sa maison, avait tout-à-fait abandonne son attirail typographique, dont le docteur Humery, qui probablement avait contribué aux frais de son établissement, était le possesseur en 1468 : nous avons vu aussi, art. LXXXII, que l'électeur Adolphe de Nassau avait fait défense au susmentionné Humery, de vendre cette typographie ailleurs qu'à Mayence même, ce qu'il promit d'observer : c'est probablement ensuite de cette promesse que ledit Humery céda cette imprimerie à Nicolas Bechtermuntze, imprimeur à Elfeld (115), lequel avec\_son

<sup>(114)</sup> Altavilla, Elfeld, Elfeld on Eltvil; cet endroit est le chef-lieu de la Vidamie de Rhingau, dans l'électorat de Mayence.

<sup>(115)</sup> Humery pouvait la rendre, sans manquer à sa promesse, aux habitans d'Elfeld, parce que ce chef-lieu de la Vidamie de Rhingau était la résidence de l'électeur, et jouissait en conséquence des droits de la ville de Mayence.

frère Henri et Wigand Spyes avaient été certainement ses ouvriers ou bien ceux de Gutenberg; effectivement, nous avons le Vocabularium ex quo, petit in 4.º, imprimé par Henri et Nicolas Bechtermuntze, et Wigand Spyes, de Othenberg: Altavilla, die quarta nov. 1467, dont les caractères sont exactement conformes à ceux du Catholicon de 1460, imprimé à Mayence par J. Gutenberg (116). Ce Vocabularium ex quo fut réimprimé à Elfeld par Nicolas Bechtermuntze en 1460, toujours avec les mêmes caractères provenant de la typographie de J. Gutenberg. Nicolas et Henri Bechtermuntze frères, et Wigand Spyes étant les seuls imprimeurs connus à Elfeld, il est inutile d'en donner une notice particulière : j'ajouterai seulement que Nicolas Bechtermuntze réimprima à Elfeld, pour la dernière fois, le susdit Vocabularium ex quo, en 1477.

# ART. VI. COLOGNE.

1 467.

La ville de Cologne est peut-être la première de l'Europe où des ouvriers imprimeurs,

<sup>(116)</sup> Voyez note 57.

sortis des ateliers de Mayence, sont venus établir l'art typographique; tel est du moins le témoignage de la chronique de Cologne, imprimée chez Jean Koelhoff en 1499 (117), ou il est dit : « Moguntia autem dicta ars « primò Coloniam delata est, postmodum « Argentinam, ac deinceps Venetias. Initium " et progressus huius artis narravit mihi ho-" norabilis magister Ulricus Zell de Hanau . « impressor Coloniæ hoc ipso adhuc tempore « a. 1400, cuius beneficio ars hæc Coloniam « delata est ». Quoiqu'il en soit, il est bien certain qu'Ulric Zell , qui a porté le premier cet art à Cologne, y imprimait déjà en 1467; pous en avons la preuve dans un petit traité, intitulé: S. Augustini de singularitate clericorum, etc., petit in-4.º, imprimé par cet artiste, et portant la date de 1467 : il paraît même très-probable que, parmi le grand nombre d'impressions qui existent, exécutées avec les mêmes caractères, et dans le même format que le susdit traité De singularitate clericorum, il y en ait de plus anciennement imprimées (118); mais comme plusieurs conjectures ne valent pas, à mon avis, une preuve

<sup>(117)</sup> Cette chronique est en langue allemande.

<sup>(118)</sup> Panzer, Annal. typogr., vol. IV, pag. 271, fait mention d'un petit traité, découvert depuispeupar Sec-

### ( 157 )

de fait, je fixe l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans la ville de Cologne, à l'an 467. Passons maintenant à la notice des imprimeurs de cette ville, pendant le XV. siècle.

### Imprimeurs à Cologne dans le XV: siècle.

1. Ulate Zel ou Zell, d'Hanau, artiste aussi ancien que célèbre, exerçait le talent de copiste ou calligraphe, dans le diocèse de Mayence (119), du temps de Jean Fust et Pierre Schoiffer, chez qui il apprit l'art typographique: la forme de ses caractères, trèsressemblans à ceux employés par ledit Schoiffer, semble prouver cette assertion.

miller, intitulé: Joan. Chrisost. super psalmo 50, liber primus, à la fin daquel on lit cette sousoription: Per me Ulricum Zel de Hanau clericum diocesis Moguntinen. Anno diii millesimo quadringentesimo sexto.

D'après cela, le susdit Pauzer assigne la date de l'impression de ce petit traité à l'an 1466; mais, dans le cas présent, il faut supposer l'omission du mot sexagesimo, ce qui sera toujours une supposition; car on peut lire également septuagesimo et même octuagesimo, puisque Zel, de Hanau, vivait encore, selon le témoiguage de la chronique de Cologne, en l'an 1499.

(119) Clericus diœcesis Moguntinensis, comme il se nomme lui-même. Voyez ci-devant, note 83, la siguification de ce mot Clericus.

. Nous avons vu ci-dessus, d'après le témoignage de la chronique de Cologne, qu'Ulric Zel est le premier qui porta l'imprimerie dans cette ville, cujus beneficio ars hæc Coloniam delata est : ce qui nous en fait fixer l'époque à l'an 1467, c'est l'impression du petit traité De singularitate clericorum, portant cette date; il paraît cependant très-probable, qu'avant l'an 1467 (peut-être même du temps de Fust et de Schoiffer ) , Zel avait déjà établi son imprimerie dans la ville de Cologne. Nous le croyons ainsi, d'après un grand nombre d'opuscules très-anciens, imprimés par cet artiste, sans date, lesquels ont une ressemblance si parfaite dans toute la partie typographique, avec le susdit traité De singularitate clericorum, qu'il est impossible de s'y tromper. Il est assez remarquable que de toutes ces impressions petit in-4.0, dont le nombre approche de 80, celle du petit traité De singularitate clericorum, et celle du J. Chris. in psalmum 50 (120) sont les seules où le nom d'Ulric Zel se trouve désigné; de manière que, sans cette circonstance, elles auraient été toutes attribuées à Schoiffer, à cause de la ressemblance des caractères.

<sup>(120)</sup> Voyez ci-devant note 118.

Vers l'an 1487, Ulric Zel avait son imprimerie dans la maison de Lyskirchen, chez qui il imprimait encore en 1492, comme on le voit par la souscription du Comment. in sex tractatus Petri Hispani, où il se nomme civitatis Coloniensis civem prothocharagamentom, c'est-à-dire, à mon avis, premier typographe et graveur de caractères de la ville de Cologne: on ignore l'année de sa mort, mais par la chronique de Cologne, ci-devant citée, il conste qu'il vivait encore en 1499.

2. ARNOLDUS THERMORNERS, imprimeur célèbre, et l'un des premiers de la ville de Cologne, exerça l'art typographique depuis l'an 1471, jusqu'en 1483. Terhoernen est le premier imprimeur qui ait fait usage de chiffres, et cela précisément dans la premier impression qu'il ait faite avec date (121).

- Les caractères de Terhoernen, qui sont assez singuliers, ont été imités par les Frères de la Vie Commune, qui ont établi l'imprimerie dans la ville de Bruxelles. Le nom de cet ar-

<sup>(121)</sup> Liber de remediis utriusque fortune. Colonies, Arn. Therhoernen, 1471 die octavd Februarii, in-43. Voyez. mon Memoire sur le premier usage des signatures; Bruxelles, an IV, in-80.

tiste ne se trouve dans aucune impression postérieure à l'an 1483.

- 3. Petrus de Olde, dont nous avons: Calderini auctoritates decretorum 1471, in-fol. (122) imprimait encore à Cologne en 1477. Dans la souscription de Mich. de Dalen, Casus summarii, imprimé en 1476, cet artiste se nomme Petrus in altis de Olpe.
- 4. Guil. Caxron, Anglais. On attribue à cet artiste une impression du Recueil des histoires de Troyes, prétendûment faite à Cologne en 1471: mais cette prétention n'est pas fondée. Voyez ci-après, art. Wastminster.
- 5. JOHANNES KOELHOFF, de Lubeck, un des plus célèbres imprimeurs de la ville de Cologne, est celui dont nous avons le plus d'impressions: il imprimait encore en 1500. Son premier ouvrage typographique est J. Nyder preceptorium divinæ legis, 1472, in-fol. (123):

<sup>(122)</sup> Prosper Marchand se trompe dans la date de cette impression, qu'il dit être de l'an 1470.

<sup>(123)</sup> L'impression de Barth. Anglicus de propriet. rerum, 1470, attribuée à Koelhoff, n'existe pas : c'est l'édition de 1481, dont les chiffres avaient été probablement gratés, qui a donsé lieu à cette erreur.

c'est la première impression où l'on trouve des signatures. Voyez à ce sujet mon Mémoire sur le premier usage des signatures, etc.; Bruxelles, an IV.

- 6. NICOLAUS GOTZ, de Schletztat, dont nous avons Vita Christit, 1474, in-fol. Cet artiste imprimait encore en 1478: son nom ne se trouve plus après cette époque dans aucune impression.
- Goiswinus Gors, de Euskyrchen. Nous n'avons de cet artiste que l'opuscule: Sermo in præsentatione B. M. V., imprimé en 1475, in-4°.
- 8. Connadus Winters, de Homburch, ou de Hoemborch, n'a commencé à imprimer qu'en 1476. L'Historia Longobardica, 1470, in-fol., que quelques bibliographes lui attribuent, n'est qu'une impression chimérique. Cet artiste est assez célèbre dans l'histoire typographique de Cologne: il y imprimait encore en 1489: sa première impression est l'Historia Longobardica, 1476, in-fol.
- 9. Bartholomeus de Unckel a imprimé à Cologne, depuis l'an 1476 jusqu'en 1483.
- 10. JOHANNES GULDENSCHAFF, de Moguntià, exerça l'imprimerie à Cologne, depuis 1477

jusqu'en 1487. Nous avons de cet artiste plusieurs ouvrages très-bien exécutés: c'est un des meilleurs imprimeurs de cette ville. L'Historia trium regum, 1477, in-fol., est regardée comme la première de ses productions typographiques.

- 11. Johannes Landen, dont nous avons Preceptorium Nic. de Lyra, 1477, in-4.°, mentionné par Freytag, Adp. II, pag. 1255. Landen imprimait encore en 1496.
- 12. Gerardus ten Raem, de Bercka, dont on ne connaît qu'une seule impression, faite en 1478.
- 13. Hennicus Quentell imprimait, pour la première fois, à Cologne, en 1479: il vivait encore en 1506. Nous avons beaucoup d'ouvrages imprimés par cet artiste.
- 14. Johannes de Bel, dont on ne connaît qu'une seule impression de 1482.
  - 15. Ludovicus Reuchen imprimait en 1484.
- 16. Theodoricus, imprimeur à Cologne en 1485 et 1486.
- 17. Conradus de Bopordia imprimait à Cologne en 1486.

18. Cornelius de Zyrichzee, dont nous n'avons qu'une impression de 1489, rapportée par Maittaire.

19. HERMANUS BAUMGART, de Kettwich, imprimait à Cologne en 1496, 97, 98 et 99.

20. HENRICUS DE HASSIA imprimait en 1500.

# ART. VII. AUGSBOURG.

La ville d'Augsbourg est une des premières de l'Europe qui aient joui du bienfait de l'art typographique. Quelques auteurs ont prétendu fixer l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans cette ville à l'an 1466 ; ils fondent cette prétention sur une bible latine, sans date, attribuée à Jean Bamler ou Bemler, dont la souscription, écrite à la main, portait la même date : mais cette édition est aussi chimérique que celle de la Chiromancie, traduite en allemand par le D. Jean Hartlieb, prétendûment imprimée à Augsbourg en 1448. Écartons toutes ces conjectures gratuites, et fixons d'une manière plus certaine l'époque de l'histoire typographique d'Augsbourg à l'an 1468, qui fut celui de l'établissement de l'imprimerie de Ginther Zainer, de Reutlingen, dans cette ville, comme on le verra dans la notice suivante.

Imprimeurs à Augsbourg dans le XV... siècle.

1. Guntherus ou Gintherus Zainer, de Reutlingen (124), est regardé aujourd'hui, sans aucune difficulté, comme le premier imprimeur de la ville d'Augsbourg : les Meditationes vitæ Christi, et la Summa J. de Aurbach, imprimées par cet artiste, en 1468 et 1469, qui sont les impressions les plus anciennes de cette ville, avec date, en sont une preuve évidente, qu'aucune conjecture ne peut contrebalancer. Nous avons dit plus haut, que la bible latine, imprimée par Bamler, en 1466, n'est qu'une chimère, fondée uniquement sur une souscription faite à la main par quelque charlatan, dans la vue de la faire valoir; c'est un fait dont nous avons plus d'un exemple. La plus ancienne impression de J. Bamler, avec date,

<sup>(124)</sup> Il ne faut pas confondre notre Zainer, Zayner, Zeyner et Zeuner (car on le trouve écrit de ces manières différentes) avec Jean Zainer, de Reutlingen, premier imprimeur de la ville d'Ulm: ces deux artistes étaient probablement frères, ou du moins très-proches parens : le lieu de leur naissance, leur nom de famille, et le temps dans lequel lis ont vécu, semblent le prouver.

est de l'an 1472, et il n'est pas probable que cet artiste eût différé de mettre son nom dans ses impressions, jusqu'en 1472, s'il avait commencé à imprimer, comme on le prétend, en l'an 1466 : d'ailleurs, par quelle étrange singularité, ce J. Bamler, qui n'a imprimé que des livres allemands, à l'exception de trois ou quatre, pendant vingt ans qu'il a exercé l'imprimerie à Augsbourg, aurait-il débuté par une bible latine? Au reste, il sera toujours vrai de dire, que Zainer a deux titres, qui ajoutent à sa célébrité dans les fastes de l'histoire typographique; l'un, d'être le premier qui ait porté l'imprimerie à Augsbourg; et l'autre, d'avoir introduit en Allemagne les beaux caractères romains, dont il fit le premier usage dans la belle édition des Étymologies de S. Isidore de Séville, de l'an 1472, in-fol.

Ginther Zainer est mort en 1478, selon la notice consignée dans le registre des bienfaiteurs de la Chartreuse de Busheim: son dernier ouvrage typographique, avec date, est de l'an 1475. Voyez Zapf., Annal. typogr. August., pag. 18.

2. Johannes Schuszler ou Schüssler, citoyen d'Augsbourg, dont nous avons la première édition latine des Antiquités judaïques

- de F. Joseph, imprimées en 1470, in-fol. Il y a fort peu d'impressions de cet artiste : son dernier ouvrage typographique, avec date, est de l'an 1472.
- 3. Christmannus Henny, dont nous avons Manipulus curatorum, 1471, in-fol., sans lieu d'impression; mais une autre impression; faite par cet artiste, en 1481, d'un ouvrage allemand, nous porte à croire qu'il imprimait à Augsbourg.
- 4. JOHANNES BAMLER OU Baemler, à qui on a voulu attribuer l'honneur d'avoir introduit la typographie à Augsbourg, n'a commencé à imprimer qu'en 1472 : ses impressions sont très nombreuses, ce sont presque tous ouvrages allemands; la dernière, avec date, est de l'an 1492 : le nom de cet artiste ne se trouve plus après cette époque dans aucune impression.
- 5. Antonius Sorg, citoyen d'Augsbourg, est un des plus célèbres imprimeurs de cette ville, et celui qui y a imprime le plus: ses premières impressions sont datées de l'an 1475: son nom ne paraît plus dans aucune impression d'Augsbourg après l'an 1498.
- 6. Johannes Wienner, originaire de Vienne, dont il nous reste peu d'impressions, exerçait

l'imprimerie à Augsbourg en 1475-1479 : il se qualifiait artium liberalium Baccalarius.

- 7. Judocus Pflanzmann, dont il ne nous reste qu'une seule impression, faite à Augsbourg en 1475.
- 8. Johannes Schoensperger a exercé longtemps l'imprimerie à Augsbourg; il commença en 1478 : il vivait encore en 1519, date de la réimpression, faite par cet artiste, du célèbre ouvrage, intitulé : Theurdanck.
- JOHANNES KELLER, dont nous n'avons qu'une seule impression avec date, faite en 1478.
- Ambrosius Keller, frère, selon toutes les apparences, du précédent, imprimait à Augsbourg en 1479 et 1486.
- 11. HERMAN KAESTLIN, Kestelin ou Kæstelin, imprimait à Augsbourg en 1481, 84, 85 et 88.
- 12. JOHANNES FROSCHAVER, d'Augsbourg; dont nous avons plusieurs impressions depuis l'an 1481 jusqu'en 1500.
- 13. Johannes Blaubirer imprimait à Augsbourg en 1481-1486.

- 14. TROMAS RUGER, dont il existe une impression faite en société avec Jean Schoensperger, en 1481.
- 15. Anna Rucenin, ou Ruegerinn, imprimait en 1484.
- 16. Johannes Schobsser, dont nous avons plusieurs impressions de 1485-1497.
- 17. Pierre Berger, imprimait à Augsbourg en 1486, 88 et 89.
- 18. Erhardus Rattout, d'Augsbourg, quitta sa patrie pour aller s'établir à Venise, où, en société avec ses concitoyens Bernard Pictor et Pierre Loslein, il imprima depuis 1475 jusqu'à 1478: il y continua d'imprimer seul en 1480, 82, 83, 84 et 85: enfin, rappelé dans sa patrie par Jean de Werdenberg, évêque d'Augsbourg, et par son successeur Fréderic de Hohenzollern, il y imprima depuis 1487-1516 (125). Quelques bibliographes lui attribuent l'invention des lettres tourneures (florentes), mais ces lettres se trouvent déjà em-

<sup>(125)</sup> Voici la souscription de l'Obsequiale Augustanum de 1487 : « Erhardi Ratdolt Augustensis viri solere tis eximià industrià : et mira imprimendi arte; qua nu-

e per Venetiis : nunc Auguste excellit nominatissimus. »
ployées

ployées dans le Psautier de 1457 : on les doit à Jean Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie.

19. JOHANNES SCHAUER, ou Schauren imprimait en 1493, 94, 96 et 97.

20. Lucas Zeissenmair, dont on trouve plusieurs impressions depuis 1494-1499.

## ART. VIII. VENISE.

### 1469.

Use faute typographique dans la souscription d'un opuscule, initulé: Decor puellarum, 'imprimé par Nicolas Jenson en 1471 (126), a donné lieu à quelques débats littéraires sur l'histoire typographique de la ville de Venise. Jacq.-Marie Paitoni a publié à ce sujet une dissertation, où il prétend assurer à Venise, la gloire d'être la première ville étrangère, où ce bel art ait été exercé; et à Nicolas Jenson, l'honneur de l'y avoir introduit

<sup>(126)</sup> Voici la souscription: « Anno à Christi incarnatione MCCCCLXI (pro MCCCCLXXI) per ma-« gistrum Nicolaum Jenson hoc opus quod puellarimi « decor dicitur fèliciter impressum est. L'aus Deo. » " Tome I.

(127). Le témoignage de Pierre Giustiniani Marinus Sanudus, Jacq.-Philip. Tomasini, et particulièrement la souscription susmentionnée du Decor puellarum forment toute la preuve de son assertion : mais le témoignage (128) de ces historiens, qui ont écrit à une époque postérieure de près d'un siècle au fait qu'ils rapportent, n'est appuyé d'aucune preuve, d'ail-

<sup>(127)</sup> Venezia la prima città fuori della Germania. dove si esercitò l'arte della stampa. In Venezia, 1772, in-80. 2. 6 1

<sup>(128)</sup> Voici ce témoignage : « Librorum imprimen-« dorum rationem tum primum in Italia repertam fuisse a adinventumque' ipsum Germani operis creditum ; a postquam Nic. Jenson in eo genere laudis maximè a floruit, cui multum Veneta civitas debet in instia tuendis musarum alumnis nobilissimo commento : atque binc librariæ officinæ plurimæ institutæ, è quie bus multa commoda in addiscendis disciplinis. Petrus u Justinianus , Hist. Venet.

<sup>-</sup> a In questa terra (di Venezia) poi per tutto l'Italia a fu principiata l'arte dello stampar libri , la quale ebbe a principio da alcuni Tedeschi tra' quali uno chiamato « Nicolò Jenson Tedesco fu il primo, che in Venezia « facesse stampar libri. Marinus Sanutus apud Mura-« tori, Scriptores rer. Italic., tom. XXII, col. 1168.

<sup>«</sup> Typographiæ ars hoc anno (1459) Venetias tra-« ducta est à Nicolao Jenson Germano , Jac. Philip. « Thomasini , in Gymn. Patavino. »

leurs ils étaient si peu instruits de ce qu'ils nous disent sur cette matière, qu'ils font de Nicolas Jenson un artiste allemand, malgré l'ayeu mille fois répété de cet imprimeur dans les souscriptions de ses ouvrages, où il se nomme Nicolaus Jenson, Gallicus; de plus, il semble qu'on voudrait le faire passer pour l'auteur de l'imprimerie ; prétention qui avait déjà été mise en avant par Omnibonus Leonicenus. correcteur des impressions de Jenson, dans son épître dédicatoire de l'édition de Quintilien, de 1471, en donnant à cet artiste le titre glorieux d'inventeur de l'imprimerie : « Libra-" riæ artis, y est-il dit, mirabilis inventor, qui « non ut scribantur calamo libri, sed veluti « gemma imprimantur ac prope sigillo, pri-

" mus omnium ingeniosè monstrayit (129). "

Quant à la souscription du Decor puellarum, portant la date de MCCCCLXI, tous les
bibliographes conviennent aujourd'hui gu'elle

<sup>(120).</sup> Cette assertion d'Onsmionus, dictée par la prévention, fut combattue, dans le temps, par l'auteur de la chronique de Cologne, imprimée en cette ville en 1499, où il est dit : « Auctor quidam Omnibonus dictus, « scribit in præfatione Quintillani præmissà, alisique in « libris, Gallum aliquem, nomine Nicolatim' Genson, « primum egregiam hanc artem (typographiam) reperisse; quod tamen aperté falsam ets. Supréssuut estam

est fautive par l'omission involontaire d'un X dans le moment de la composition, et qu'on y doit lire, par conséquent, MCCCCLXXI, qui fut l'année véritable de l'impression de cet opuscule.

Les fautes de cette nature ne sont pas rares dans les impressions du XV, siècle: on peut voir à ce sujet les articles: Bologee, Bale, Westmister, et particulièrement Anyers. Je ne ferai ci mention que de deux impressions faites par Jenson même, avec des fautes typographiques très-grossières dans leur date; la première c'est: Fratris Joannis ad fratres suos cartusienses de humilitate interiori, etc., dont la souscription est ainsi conque:

Actũ quog hoc opus Venetiis ex melyta : famo saq officina Nicolai Ienson gallici. Anno Domi nice natiuitatis. M. cecc. (sic) pridie nonas Iulias.

La seconde, qui est aussi un opuscule du

<sup>«</sup> adhuc in vivis, qui testari possunt Venetiis libros ex-

<sup>«</sup> cusos fuisse, priusquam Nic. Genson illuc advenisset,

<sup>«</sup> ubi typos sculpere et præparare cæpit. »

Ce témoignage d'un auteur contemporain est très-remarquable. Les impressions dont il parle, faites à Venise avant l'arrivée de Nic. Jensos en cette ville, sont certainement, celles des deux frères de Srina.

même Joannis ad suos cartusienses prope Paduam de charitate Dei, porte à la fin:

Actum quoque est hoc opus Venetiis. ex incly ta: atque famosa officina Nicolai Ieson (sic) Callici Anno Dominice nativitatis M. ccccc. lxxx (sic) nonas Inlias.

Ces exemples nous font voir que Nic. Jenson a fait plus d'une faute typographique dans ses souscriptions, et que la vraie date de son Decor est MCCCCLXXI.

Cela est si vrai, que nous avons quatre autres opuscules semblables, imprimés par le même artiste (Nie. Jenson), avec mêmes caractères, même format, même justification de pages, et absolument conformes dans toute la partie typographique avec le Decorpuellarum; ils portent tous la date de MCCCCLIXXI.

Ces traités sont intitulés: Luctus christianorum; Palma virtutum; Gloria mulierum; Parole dévote dell' anima inamorata in messer Jesu: il y en a trois qui se trouvent cités dans le Decor puellarum; ils sont tous écrits en italien, comme le Decor, et traitent de la même matière, de sorte qu'il paraît constant que tous ces opuscules ont été imprimés en même-temps par Nic. Jenson, dans le dessein de les faire servir de suite les uns aux autres, et de n'en faire qu'un seul corps d'instruction morale et mystique.

D'ailleurs, s'îl est vrai, comme on le verra ci-après, que Nic. Jenson fut encore en France au mois d'août de l'an 1461; il n'est pas croyable qu'en quatre mois de temps il eût pu aller à Venise, y établir une typographie, et imprimer le susdit Decor puellarum, d'une manière si parfaite : il n'est pas plus croyable qu'après l'impression de cet opuscule, supposé qu'il soit imprimé en 1461, Jenson soit resté dans l'inaction, à Venise, pendant dix ans, qui se sont écoulés depuis cette époque, jusqu'en 1470, puisqu'on ne connaît pas d'impression faite pendant cet intervalle par Nic. Jenson, tandis, au contraire, qu'il en existe un trèsgrand nombre depuis 1470, jusqu'en 1480.

Il faut donc convenir que la date en question du Decor puellarum est inexacte, et que cet opuscule na été imprimé qu'en 1471. Par conséquent, Nicolas Jenson n'est pas le premier qui ait introduit l'imprimerie à Venise; l'honneur en est dù à Jean de Spira, comme on le verra dans la notice suivante.

## Imprimeurs à Venise dans le XV. siècle.

The nombre des impressions faites dans la ville de Venise, avant l'an 1500, est immense: mais on n'en sera pas étonné, si l'on considère que, dans les trente dernières années du XV. siècle on compitait dans cette ville plus de 150 imprimeurs. Le commerce prodigieur qui se faisait pour lors à Venise, influa infiniment sur l'art typographique, qui y fut, par les frères de Spira; Nicolas Jenson et autres artistes célèbres, dont nons allons parler, porté à um degré de perfection qu'on n'a pas encore surpassé de nos jours.

1. Jean de Spina fut incontestablement le premier qui établit l'imprimerie à Venise. Aucun imprimeur de son temps na osé lui disputer cet honneur, dont il se vante lui-même dans la souscription des Épitres familières de Cicéron, imprimées en 1469, où il est dit.

On peut ajouter à cette première preuve la

α Primus in Adriaca formis impressit aenis

<sup>«</sup> Vrbe libros Spira genitus de gente Johannes

<sup>«</sup> Quom labor hic primus calami superavent artem.

w. cccc. Lxviiii.

souscription ci-après (130) de l'ouvrage de S. Augustin, de Civitate Dei, de 1470; mais un fait remarquable, qu'il ne faut pas négliger ici, c'est l'ordonnance du sénat de Venise, dont il est fait mention dans Marino Sanuto (Vies des Doges de Venise), en ces termes (131): Nel MCCCLIXIX. Di settembre fu preso, che atteso che l'arte dello stampare è venuta alla luce, sia conceduto a Giovanni di Spira lo stampare l'Énsique di Tullo et di Plinio per cinque anni, et che altri nolle stampino.

Cette ordonnance curieuse nous présente en même-temps l'exemple du premier privilége typographique connu.

L'impression des Épîtres familières de Cicéron est le preimier ouvragé typographique de Jean de Spira. Labor primus. Cet artiste en fit une seconde édition, après avoir imprimé les OEuvres de Pline, chef-d'œuvre typographique: il avait commencé le S. Augustin, de Civitate Dei, quand il mourut; son frère Vindelin en acheva l'impression en 1470. Jean

<sup>(130)</sup> Voyez note 132.

<sup>(131)</sup> Muratori, tom. XXII, col. 1189.

de Spire mourut, à peine entré dans la carrière typographique : l'imprimerie perdit et regretta un artiste célèbre, qui, en trois mois de temps, avait déjà publié trois éditions remarquables. Voyez ci-après, note 132, et le n.º suivant.

2. VINDELIN DE SPIRA, frère du précédent, fut son successeur dans la typographie : il acheva, en 1470, l'impression de S. Augustin, de Civitate Dei, que son frère Jean avait commencée; c'est ce qu'il nous apprend lui-même dans la souscription (132).

Vindelin de Spire imprima ensuite, et tout au commencement de l'an 1470, les Annales de Tacite, sans date, que plusieurs bibliographes ont attribuées, mal-à-propos, à Jean de Spire. En effet, si Jean de Spire, dans la souscription des Épitres familières de Cicéron, imprimées en 1469, appelle cette impression son premièr ouvrage, quom labor hic primus calami su-

#### (132) Voici la souscription :

Qui docuit Venetos exectibi posse Johannes
Mense ferè tinio centena voltunista Rissi,
Et totidom magni Cierconia Spira libellos.
Ceperat Auxeli; ambità sed morte perempta
Non pontu ceptum. Wente finise voltune.
Vindelmus adest ejusdem frater et atau
Non miner ; Adriscapue morabitur utba.

Tome I.

peraverit artem, comment pouvait-il nommer le Tacite artis gloria prima suæ (133)? cela ne peut s'appliquer qu'à Vindelin de Spire, qui, en 1470, acheva l'impression de la Cité de Dieu de S. Augustin, interrompue par la mort de son frère Jean. Ce ne fut donc qu'après avoir terminé cette édition, que Vindelin de Spire entreprit seul l'impression de ce Tacite, dont les caractères sont déjà très-différens de ceux employés par Jean de Spire, son frère. La souscription de l'édition de la Cité de Dieu de S. Augustin, nous démontre encore la vérité de ce fait; car il y est fait mention des ouvrages de Pline et de Cicéron, imprimés par Jean de Spire, dans l'espace de quelques mois qu'il exerca son art typographique à Venise, et il n'y dit mot des Œuvres de Tacite. En effet, on ne connaît d'autres impressions de Jean de Spire, que les Épîtres familières de Cicéron, dont il fit deux éditions en 1469, et les OEuvres de Pline, imprimées dans la même année. Il avait commencé l'impression de la Cité de

<sup>(133)</sup> On ne sera pas fâché de lire ici la souscription du Tacite en question.

Caesareos mores scribit Cornelius; esto

Iste tibi codex: historia pater est.

Insigni quem lande feret gens postera: pressit

Spira premens: artis gloria prima sua.

Dieu de S. Augustin, quand il mourut. Vindelin, son frère, l'ayant achevée, mit sous presse, immédiatement après, le Tacite, qu'il nomme à juste titre: Artis gloria prima suæ.

Cette impression de Tacite est le premier livre imprimé où l'on trouve des réclames. Vindelin de Spire exerça l'imprimerie à Venise, jusqu'en 1477: il imprima quelquefois en société avec Jean de Cologne; Christophe Berardi, de Pesaro, et Gergio Alessandrino furent ses correcteurs. Le nom de Vindelin ne se trouve plus dans aucune impression de Venise, postérieure à l'an 1477.

3. Nicolaus Jenson, Français d'origine, se trouvait dans la ville de Tours, vers le milieu du XV.º siècle, en qualité de monétaire. Louis XI, roi de France, qui aimait les lettres et les arts, et avait sa cour à Tours, l'envoya à Mayence, pour le faire instruire dans l'art typographique, ce qui arriva, selon toutes les apparences, vers l'an 1462 (134). On ignore

<sup>(136)</sup> Louis XI commença de régner au mois d'août de l'an 166; si ainsi, selon l'ancier manuscrit de Monetis Galliza antiquis, qui rapporte le fait dont il est ici question, Jenson n'a pu imprimer à Venise en 166; comme le prétendent ceux qui veulent faire passer pour vraie la date de l'impression du Decor puellarum, dont nous avons parlé à la tête do cet atticle.

l'époque de son retour en France, mais on présume que les troubles survenus pour lors dans ce royaume, empêchèrent Louis XI de poursuivre l'exécution de son projet, et que Nicolas Jenson instruit bientôt, en qualité de monétaire, dans l'art typographique, se retira à Venise, où il établit son imprimerie, en l'an 1470. Au reste, cet artiste est un des plus célèbres dans les fastes de l'histoire typographique ; ses caractères sont d'une grande beauté, et ses impressions des chefs-d'œuvres de typographie : on peut dire de cet artiste qu'il donna à l'imprimerie le dernier degré de perfection: Omnibonus Leonicenus, de Vicence, fut le correcteur de ses meilleures éditions. Jenson fut décoré par le pape Sixte IV du titre honorifique de Comes Palatinus ; il imprima à Venise, depuis l'an 1470 jusqu'en 1482 : le nombre de ses impressions est considérable. On ignore le temps de sa mort.

- 4. Christophe Waldarfer, natif de Ratisbonne, imprima à Venise, en 1471 et 1472, plusieurs ouvrages importans: il eut pour correcteur Louis Carbone, de Ferrare. Waldarfer quitta Venise pour aller s'établir à Milan. Voyez ci-après, art. Milan.
  - 5. JOHANNES DE COLONIA, OU ex Colonid

Agrippinensi, dont nous avons Terentii Comeditie, 1471, in-fol., imprima à Venise; en société avec Vindelin de Spire, en 1472 et 1473 : il s'associa aussi avec Jean Manthen de Gerretzem, avec lequel il imprima plusieurs ouvrages : on voit son nom, conjointement avec celui de Nic. Jenson, dans quelques impressions de 1481 : il mourut vraisemblablement en 1482. Les impressions de cet artiste sont très-belles.

6. CLEMENS, sacerdos Patavinus. On ne connaît de cet artiste que l'impression de J. Mesua, de Medicinis universatibus, 1471, in-foli: on lit, dans la préface de Nic. Gupalatinus, que ce Clément, prêtre de Pavie, est le premier Italien qui apprit par son propre génie l'art d'imprimer (135).

7. Adam, de Ambergau, en Bavière, qu'il ne faut pas confondre avec Adam Rot, impri-

<sup>(135)</sup> Le passage de cette préface, relatif à l'imprimeur Clément, est très-curieux : nous le rapporterons ici. « Clemens Patarinus, y est-il dit, sacerdos houns, « virque non solum litterarum studiis apprime eruditus, « sed et omnium, quos unquam novi in dedaleo præsertim et manuali opere ingeniosissimus. Nan cum hemi« nem tale artificium operantem unquam perspecerit,

<sup>«</sup> suo perspicaci ingenio, elementis quibusdam tantum « hujus artis perceptis, reliqua consummatissimò repe-« riens, Italorum primus libros hàc arte formavit.

meur à Rome, nous a laissé deux impressions de 1471, savoir, le Lactance et le Virgile; ainsi que Ciceronis Orationes, de 1472, toutes les trois sans indication de lieu, mais qu'on croit faites à Venise. Dans les deux premières il se nomme simplement Adam, et dans les Ciceronis orationes, Adam, de Ambergau; cependant les caractères de cette impression de Cic. oration. ne sont pas les mêmes, ce qui donne lieu de douter de l'identité de l'imprimeur: il faut donc croire qu'il y a eu deux Adam, imprimeurs à Venise.

- 8. Bartholomeus de Cremona ou Cremonensis, dont nous avons Virgilius, 1472, et plusieurs autres impressions faites à Venise en 1473, 74, etc.: son nom ne se trouve plus dans les impressions postérieures à l'an 1477.
- 9. Franciscus Renner, de Hailbrun, dont nous avons Quadragesimale de Lino, 1472: il imprima en société avec Nic. de Francfordia, depuis 1473—1477, ou environ: en 1477 et 78 il imprima aussi en société avec Petrus de Bartua. Hailbrun continua seul l'imprimerie à Venise, jusqu'en 1451.
- 10. LEONARDUS ACHATES, de Bâle. On peut dire de cet artiste qu'il n'avait pas de domicile

fixe: il imprima à Venise en 1472; en 1473 il était à Padoue; il revint ensuite à Venise en 1474; cette même année il imprima le Vite di S. Padri, à S. Urso, lieu situé dans le territoire de Vicence, où il alla s'établir définitivement, car il y imprimait encore en 1490.

11. Gabriel Di Pietro ou di Piero. Gabriel Petri, de Trévise, imprimait à Venise, en société avec Philippe di Piero, en 1472, et seul en 1475 et 1477. Cet artiste changea souvent de domicile: il a imprime à Trévise, sa patrie, et ensuite à Bresse, où il vivait encore en 1481. Nous avons, en outre, de cet imprimeur, Æsopi fabulæ. In Tusculano Lacu Benaci, 1479, in-4°.

12. Pailipee di Pieno, di Pierno, ou Philippus Condam Petri, Venitien (136), imprima en société avec Gabriel di Piero, de Trévise, en 1472 : il continua ensuite d'imprimer seul, jusqu'en 1482; après cette époque son nom ne se trouve plus dans aucune impression.

<sup>(136)</sup> Condam Petri, id est quondam filius Petri: il se nomme quelquefois simplement Philippus Venetus.

- 13. Jacobus Rubeus ou de Rubeis (137), français d'origine, ex Rubeorum familià, comme on le lit dans quelques souscriptions, imprimait à Venise en 1472, 73, 74, 75, 76, 77, et 78: il passa en 1479 à Pignerol, ville forte du Piemont, où il imprima deux ou trois ouvrages: il retourna en 1480 à Venise, où il imprima Virgilius cum comment. Servii, in-fol.
- 14. Синисторново Авходо imprimait à Venise en 1472, 73, 76, 78 et 1479.
- 45. Legarabus Auri. Ce nom ne se trouve que dans deux impressions faites en 1472 et 1473; on croit que c'est plutôt en qualité de correcteur que comme imprimeur.
- 16. Nicolats de Franceordia imprima en société ayec Franc. de Hailbrun (cé-devant n.º 9), depuis l'an 1473 jusqu'en 1477 ou environ: il continua ensuite d'imprimer seul, jusques vers la fin du XV.º siècle.
- 17. Johannes Manthen, de Gerretzem, imprima en société avec Jean de Cologne (ci-

<sup>(137)</sup> On le trouve sous la dénomination de Jacobus Gallicus; Jacques des Rouges, en français; et Rossi, en italien.

devant n.º 5), depuis 1473 jusqu'en 1480. Les impressions de ces deux artistes sont de la plus grande beauté.

- 18. Albertus de Stendael. On trouve le nom de cet artiste dans deux impressions sans nom de lieu, faites en 1473 et 1474 : on les croit de Venise; cependant Stendael était de Padoue, où il est certain qu'il a imprimé. Voyez Padoue.
- 19. Ludovicus de Sale, médecin de Padoue, dont nous n'avons qu'une seule impression, faite à Venise en 1473.
- 20. Adam de Rotwit imprimait à Veuise en 1474, 76, 77 et 1480 : il quitta cette ville pour aller s'établir à Aquila, dans l'Abbruze, où il imprima les vies de Plutarque, en italien, en 1482.
  - 21. S LAURENTIUS PRESBYTER, de Aquila,
- 22. ( SIBYLLINUS UMBER, imprimèrent en société, en 1475, Platina de honestá voluptate, in-4°.
- 23. Andreas Jacobi, ou Andreas de Paltasichis ou Paltaschichis, Jacobi filius, Catharensis, dont nous avons un grand nombre d'im,

pressions, faites à Venise depuis 1476 jusqu'à 1492 : il imprima quelquefois avec Boninus de Boninis, et Johannes de Leodio.

24. BERNARDUS PICTOR (138), d'Augsbourg, 25. ERHARDUS RATDOLT, d'Augsbourg,

26. (Perrus Lostein, de Larigencen. Ces trois artistes imprimaient en société, à Venise, en 1476, 77 et 78: Raidolt continua seul l'imprimerie jusqu'en 1487, qu'il se rendit à Augsbourg, sa patrie. Voyez ci-devant art. Augsboure.

Pierre Loslein imprima fort peu après la dissolution de la société, dont il était aussi le correcteur. Il faut croire que cette société finit par la mort de Bern. Pictor, dont le nom ne se trouve dans aucune impression particulière. Loslein vivait encore en 1483.

- 27. JOHANNES LEOVILLER, de Hallis, dont nous avons des impressions faites à Venise en 1476, 1487 et 1488.
- 28. Antonius Bartholomei, Bononiensis, imprimait à Venise en 1476, 77, 78 et 86.

<sup>(138)</sup> Il s'appelait Maler, en allemand, c'est-à-dire

29. Andreas de Corona, dont nous avons une impression, en société avec Adam Rotwil, faite en 1476. Je pense que cet artiste est le même qui est désigné ci-après, n.º 94, sous le nom d'Andreas Corous Burciensis.

30. Antonio Pasquaeino, da San-German, di Campagna di Roma, dont nous n'avons qu'une seule impression, de 1476.

31. | MARCUS DE COMITIBUS, Venetus,

32. CERABDUS ALEXANDRINUS, dont il nous reste une seule impression, faite en 1476: il paraît cependant qu'il y avait encore, en 1477, une imprimerie chez Marcus de Comitibus, comme le prouve le n.º suivant.

33. Jacobus Lunensis, de Fivizano, imprimait à Venise en 1477, in domo magistri Martii de Comitibus.

34. Petrus de Bartua imprima en société avec Franc. de Hailbrun en 1477 et 1478. Voyez ci-devant, n.º 9.

35. Bruno Valla imprima, en société avec Thomas d'Alexandrie, la Nimphale di Boccacio, en 1477.

36. Thomas Alexandrinus, ou Thomas de

Blavis Alexandrinus, imprima en société avec le précédent, en 1477. Nous avons en outre de cet artiste plusieurs impressions depuis 1481 jusqu'à 1490.

- 37. Juvenis Guerinus, dont nous avons Lucani pharsalia, 1477, in-fol.
- 38. Dominicus Silippandus, dont il ne nous reste qu'une seule impression, de 1477. x 39. Gerando di Flandria imprimait à Venica inse en 1477 et 1478. Je croirais bien que c'est le même artiste qui porta l'imprimerie à
  - nise en 1477 et 1478. Je croirais bien que c'est le même artiste qui porta l'imprimerie à Trévise en 1471, sous le nom de Gerardo de Lisa di Flandria. Voyez ci-après, art. Trévise.
    - 40. Theodoricus de Reynsburic (forte Ratisbonne) imprima à Venise en 1477 et 1478, en société avec Raynaldus de Novimagio, qui suit.
    - 41. RAYNALDUS DE NOVIMAGIO imprima à Venise en 1477 et 1478, en société avec le précédent : il continua ensuite d'imprimer seul, jusqu'en 1496.
    - 42. Guillelmus Gallus, dont il ne reste qu'une seule impression, de 1477.
      - 43. LEONHARDUS WILD, de Ratisbonne, im-

prima à Venise, en 1478, pour Franc. de Heilbrun et Nic. de Francfort, chez qui il avait été probablement ouvrier imprimeur : nous avons encore des impressions faites par cet artiste en 1480, 81 et 89.

44. Marinus Saracenus imprimait en 1478, 80, 86, 87 et 88.

45. Antonellus a Moneta, orfèvre, dont nous avons Guarini grammatica, 1478, in-4°.

46. Bernardius Celerus ou de Celeris; de Luere, imprimait à Venise en 1478, 80 et 83 : en 1484 il imprima, en société avec Bernardinus de Novara, Cicero de officies, infol. Celerius de Luere avait déjà imprimé à Pavie en 1478, probablement avant de se rendre à Venise : il exerça encore son art à Trevi, où il imprima Dion. Halicarn. en 1480.

47. Boninus de Boninis, de Raguse, imprima, en société avec Andreas de Paltasichis (cidevant n.º 23), à Venise, Lactantius, 1478, in-fol. Boninus quitta Venise pour aller à Bresse, d'où il passa à Vérone, et revint à Bresse, où il imprimait encore en 1491.

48. Georgius Walch, Allemand, imprimait en 1479 et 1482.

40. NICOLAUS GIRARDENGHUS, de Novis, peutêtre Novi, bourg considérable de la république de Gênes, imprima depuis 1479 jusqu'à 1482: il passa ensuite à Pavie, où il imprimait en 1483.

50. OCTAVIANUS SCOTUS, de Monza (Modoetiensis), exerça l'imprimerie à Venise, depuis 1480 jusqu'à la fin du XV.º siècle ; il eut pour ouvriers imprimeurs Christ. Pensi, Bonetus Locatellus et Barth. de Zanis, dont nous parlerons ci-après.

51. Benedictus Genuensis, dont nous avons Petri de Argillata chirurgia, 1480, in-fol.

Petrus Piasius ou de Piasis, de Cre-

mona,
53. BARTHOLOMEUS BLAVIUS OU de Blavis,
Alexandrinus,
ANDREAS TORRESANUS OU de Torresa-

nis, de Asula, imprimèrent en société à Venise, depuis 1480 jusqu'à 1483. Bartholomæus Blavius imprima encore avec Torresanus, jusqu'en 1486, et, après cette époque, Torresanus imprima seul, jusqu'en 1500.

55. JOHANNES LUCILIUS SANTRITER, Heilbronensis, imprimait en 1480 et 1489.

56. Peraus Maufen, Français (139), de la ville de Rheims, imprima à Venise en 1480, en société avec J. de Forlivio et Hercules de Buscha, et seul en 1481 et 82: il s'associa avec Nic. de Contengo en 1483. Maufer avait déjà exercé l'imprimerie à Padoue, depuis 1474 à 1479; de là il passa à Vérone en 1480, et, la même année, il se rendit à Venise: non content encore de cette ville, il passa finalement à Modène, où il imprimait en 1490 et 1491.

57. HERCULES DE BUSCHA, dont il ne reste qu'une seule impression, faite en 1480, avec Maufer.

58. Johannes de Grecoriis, de Forlivio,

59. CRECORIUS DE GRECORIIS, de Forlivio. Ces deux frères imprimèrent ensemble, depuis 1480 jusqu'en 1503, un grand nombre d'ouvrages. Jean fit quelques impressions particulières avec Jac. Britanicus, de Bresse, en 1483 et 1484.

60. ANTONIUS DE STRATA, de Cremona, imprima à Venise, depuis 1480 jusqu'à 1489 : il eut pour correcteur Vittorio, de Pise.

<sup>(139)</sup> Gallicus, Francigena, Francioso.

61. MARCUS CATANELLUS SCRALVICOLA; c'est ainsi que cet artiste se trouve désigné dans la souscription d'un Legenda SS., imprimée avec Ant. de Strata en 1480.

62. Lucas, Dominici filius, Venetus, imprima à Venise, depuis 1480 jusqu'à 1483.

63. ANTONIO DE ALEXANDRIA, della Paglia, BARHOLOME DE FOSSOMBRONO, de la Marcha,

65. MARCHESIONO DE SAVIONI, Milanese, imprimèrent en société, en 1481, Guido de Colona, hist. Troiana.

66. NICOLAUS CATALANUS, Ou de Benedictis Catalanus, imprima en 1481 Justiniani institutiones; il quitta Venise et alla s'établir à Turin, où il imprimait encore en 1494.

67. Michael Manzolini, de Parma, dont nous avons *Prisciani opera*, 1481: il y imprimait encore en 1483.

68. Manfredus de Monteferato, ou Manfredus de Sustrevo, de Bonello, imprima, à Venise, Æsopus, 1481 (140): mais il parait avoir

<sup>(140)</sup> On présume, avec quelque fondement, que cette édition est de l'an 1491,

abandonne l'imprimerie jusqu'en 1491, que son nont reparait de nouveau dans les impressions de Vénise, où il exerca son art jusqu'en 1498. On éroit que cet artiste imprima dans sa patrie en 1496.

69. Jacosus Bartanicus, de Brixia', imprima à Venise, en société avec Ant. de Valentia', A. Spiera quadragesimale, 1481: il imprima ensuite, en 1483 et 1484, avec Joh. de Forlivio (F. n.º 59); il se rendit ensuite à Brescia, sa patrid, où il imprima avec son frère Ange, jusqu'à la fin du siècle.

70: Antonus de Vatentia, dont noils n'avons qu'une seille impsession, faite en 1481 en société avéc Jac. Britanleus, qui piecede.

- 71. Baptista de Tortis, dont nous avons plusieurs impressions, faites successivement à Venise, depuis 1481 jusqu'à 1500, etc.
- 72. MAPHEUS DE PEDERBONIS, de Salodio; dont le nom se trouve dans quelques impressions, faites à Venise par Blavius et And. Torresmus; en 1481, 82 et 83.
- 73. JOHANNES HERBERT OU Herbort, de Selgenstat. Cet artisté imprimait à Padque en 1476, 78 et 79; mais il est probable qu'il 70me I.

quitta Padoue pour venir s'établir à Venise; car, dans quelques impressions de Joh, de Colonia et associés, faites en 1481, on lt 2, 179ts. Joh. Herbort, de Selgenstat: il y imprimait encore en 1484, 85.

- 74. LAURENTIUS (RUBEUS) DE VALENTIA, dont nous avons Averrois medicina, 1482, in-fol.
- 75. Johannes de Rheno, dont nous avons Lucani Pharsalia, 1482, in-4°.
- 76. HERMAN LICHTENSTEIN, latinė Levilapis, de Cologne, quitta Vicence, où il avait imprimé en 1475, pour venir s'établir à Venise, voi il imprima depuis 1482 jusqu'à 1494. Voyez: ci-après', art. Vicence, n.º 2.
- 77. Mattheus de Codeca, alias Capsaca, Parmensis, dont nous avons plusieurs impressions faites à Venise, depuis 1482 jusqu'à 1495.
  - 78. Antonius Papiensis,
- 79. Bernardinus de Moronis, de Leccho, imprimèrent, en société, Justiniani codex, 1482, qui est la seule impression connue de ces artistes.

- 80. GREGORIUS DALMATINUS imprimait en 1482 et 1483.
- 81. Andreas de Boneris, de Papia, imprimait à Venise en 1483, 84, 85 et 86.
- 82. PELEGRINUS DE PASQUALIBUS, Hononiensis, dont nouis avons un grand nombre, d'impressions, faites à Venise depuis 1483 jusqu'à 1494: il-imprima quelquefois en 'société avec Dionysius' de Bertochis.
- 83. JOHANNES DE NOERDLINGEN,
- 84. HENRICUS DE HARLEM imprimerent en societé; à Venise, Alexandri doctrinale, 1483, in-4°.
- 85. JOHANNES ANTONIUS DE BIRETIS, de Papia imprimait à Venise en 1483 et 1486, qu'il quitta ensuite pour retourner dans sa patrie, où il imprimait éncore en 1492.
- 86. Johannes Persan Daucome imprimait en 1483.
- 87. BERNARDINUS STAGNIO, de Tridino, de Montferrato, dont nous avons plusièurs impressions, faites à Venise, depuis 1483 jusqu'à la fin du XV. siècle.

88. Johannes de Leodio, imprima en société avec Andreas Catharensis ( P. n.º 23 ), en 1483 : lls avaient déjà imprimé ensemble à Bologne, l'aunée précédente.

89. NICOLAUS DE CONTENCO, FETTATIENSIS, imprima en société, en 1483, avec P. Maufer (V. n.º 57): De Contengo imprimait encore à Venisé en 1491.

90. Bernardinus de Pino on Pinus, Conesis, imprimait à Venise en 1483 et 1485.

91. BERNARDINUS BENALIUS ou de Benaliis, Bergomensis, dont uous avons plusieurs impressions faites à Venise, depuis l'an 1484 jusqu'en 1500 : en 1491, il impripa en société avec M. Capsaca (V. n.º 77).

92. Franciscus de Grandenois, de Novis, Papiensis, imprima premièrement dans sa patrie en 1480, 82, etc.: il passa ensuite à Venise, où il imprima en 1484, 85, et 86; ensuite il retourna de nouveau dans sa patrie, où il imprimait encore en 1498.

93. Andreas Corvus Burciensis, de Corona. Voyez ci-devant, n.º 29.

94. MARTINUS BURGIENSIS, de Czeidino,

95. CONRADUS STACHEL, de Blabeurn, im-

primèrent en société, à Venise, Breviarium Olomucence, 1484.

- 96. ANTONIUS DE REGIO, dont nous avons Esculani questiones in Phys. Aristot., 1484, in-fol.
- 97. Dionistus Bertochus ou de Bertochis, Bononiensis, dont mous avons plusieurs impressions, depuis 1484 à 1493 : il imprima quelquefois avec Peregrinus de Pasqualibus. Cet artiste a imprimé à Vicencé, à Tréviso, à Bologne, à Reggio et à Modène. Foyez ciaprès, art Vicence, n.º 11.
- 98. Petrus Cremonensis, dictus Veronensis, imprimait à Venise en 1484, 86, 90 et 92.
- 99. Andreas de Sozas ou Zophis, Parmensis, imprimait à Venise en 1484 et 85,
- 100. RERNARDINUS DE NOVARA QU Rizus de Novara, dont nous avons plusieus impressions, depuis 1484 à 1492 : il imprima aussi en société avec Celerius de Luere.
- 101. Andreas de Calabriis, Papiensis, imprimait en 1485, 86, 88, 89 et 92.
  - 102. ANTONIUS DE BACTIBOVIS, Alexandrinus

dont nous avons quelques impressions de 1485 et 1493.

- 103. HANNIBAL FOXIUS OU Fosius, Parmensis, imprimait en 1485, 86 et 87.
- 104. Antonellus de Barnasconibus, Mediolanensis, dont nous n'avons qu'une impression faite à Venise, avec Guil. de Cereto, en 1485.
- 105. GUILLELMUS CERETO, de Tridino, de Monteferrato, dictus Anima mea, imprimait avec le précédent en 1485: il continua ensuite tout seul, jusqu'en 1499.
- 1053.º Simon de Gabis, dictus Bevilaqua, Papiensis, imprimait à Venise en 1485, 1487.: Il passa ensuite à Vicence, où il imprima en 1487-90, ensuite il revint de nouveau à Venise, où il imprima plusieurs ouvrages, de 1492 à 1500.
- 106. Georgius Arrivarenus ou de Rivabenis, dit Parens, Mantuanus, dont nous avons plusieurs impressions, depuis 1485 à 1493.
- 107. Franciscus de Madiis imprimait en
- 101. GABRIEL GRASSUS ou Grassis, Papiensis, imprima à Venise en 1485 et 86 : il passa

ensuite à Pavie, sa patrie, où il imprimait encore en 1490.

- dont nous avons un très-grand nombre d'impressions, depuis 1485 jusqu'en 1500.
- 110. Bonetus Locatellus, presbyter Bergomensis, imprima à Venise, depois l'an 1486 jusqu'à la fin du XV. siècle: il a imprimé quelquefois pour Octavianus Scotus, dont nous avons parlé ci-devant.
- 111. Bartholomeus de Zanis, de Portesio, dont nous avons un grand nombre d'impressions faites à Venise, depuis 1486 jusqu'à la fin du siècle: il a travaillé aussi pour Octavianus Scotus.
- 112. JOHANNES RUBEUS, Italice Rossi, Vercellensis, imprimait à Venise depuis l'an 1486 jusqu'en 1500. Cet artiste avait imprimé déjà à Trévise, en 1480. Voyez cet article.
- 113. Nicolaus Bactiboris, Alexandrinus, probablement frère d'Antonius (V. n.º 102), se trouve désigné dans une impression de l'an 1486.
  - 114. ALEXANDER EX CHANDACE, urbe Cretze:

nous avons, de cet artiste, Psalterium grace, 1486, in-4°.

- 115. LAONICUS CRETENSIS, dont nous avons Homeri Batrachom, 1486, in-4°.
  - 116. Andreas de Stanchis imprimait en 1486.
- 117. JOHANNES HAMMAN DE LANDOJA, dit Hertzog, imprima, à Venise, en société avec Joh. Emerich, en 1487 : il imprima ensuité seul plusieurs ouvrages, jusqu'en 1498.
  - 118. JOHANNES EMERICH DE SPIRA imprimait avec le précédent en 1487 : il imprimait encore à Venise en 1498, et même 1500.
- 119. Jacobus de Catthara, dont nous avons Mamotrectus, 1487, in-4°.
- 120. HIERONIMUS DE SANCTIS, dont nous avons Fior di virtu, 1487, in 41°: il imprimait en 1488 avec Santriter.
- 121. JOHANNES ANTONIUS DE BIRRETIS imprimait en société avec Franciscus Gyrardengis, en 1488.
- de Mondello, dont nous avons plusieurs impressions, depuis 1488 jusqu'à l'an 1500.

- 123. THEODORUS DE RACAZONIBUS, de Asula, dictus Bresanus, a imprimé à Venise, depuis 1488 jusqu'à 1500.
- 124. Bernardius de Coris, de Cremona, a imprimé à Venise, depuis 1488 jusqu'à 1492 : il imprima quelquefois en société avec Simon de Luere.
- 125. Simon de Luere, Papiensis, imprima plusieurs ouvrages, depuis 1489 jusqu'à 1500; on vient de voir qu'il imprimait quelquesois en société avec Bernard de Coris, qui précède.
- 126. JOHANNES BAPTISTA DE SESSA, Mediolanensis, dont nous avons plusieurs impressions faites à Venise, depuis 1489 jusqu'à 1500.
- 127. Lucas Antonius Junta, ou Giunta, tige des célèbres imprimeurs de ce nom, imprimait en 1489-1500.
- 128. JOHANNES RAGAZO, de Monteserrato, a imprimé à Venise, en 1400, 91 et 92, aux frais de Lucantonio Giunta, qui précède, tige des sameux imprimeurs de ce nom, qui ont exercé l'imprimerie avec distinction à Florence, Rome, Venise, Lyon, etc., etc. Regazo imprima encore en société avec Johannes Marie, en 1494.

Tome I.

- 129. Johannes de Paganinis, Brixiensis, imprimait en 1490--1492.
- 130. Philippus Pinzi ou *Pincius de Caneto*, Mantuanus, a imprimé depuis 1490 à 1500 : cet artiste eut pour correcteur Bened. Brugnoli.
- 131. Lazarus de Isoardis, de Sivilano, imprimait à Venise en 1490-1500.
- 132. Ancetus et Jacobus, fratres de Britannicis, imprimaient en 1491.
- 133. Alexander de Pacaninis imprimait en
- 134. Maximus de Butricis, Papiensis, imprimait en 1491 et 92.
- 135. Bernardinus Herasmius, Novocomensis, imprimait en 1491.
  - 136. Simon de Gara imprimait en 1491.
- 137. Johannes Ricarius, de Monteserrato, imprimait aussi en 1491.
- 138. Gabriel Brixiensis, dont nous avons des impressions faites en 1491, 92 et 93.
- 139. Christophorus de Quaietis, Antignano, Cremonensis, imprimait en 1491-1494.

- co 140. Petrus Johannes de Quarencis, de Palazolo, Bergamensis, dont nous avons plusieurs impressions, depuis 1492 jusqu'a 1500: il se nomme souvent Petrus Bergomensis, tout seul.
- 141. Johannes Roscius, Gallus, imprimait à Venise en 1492.
- 142. JOHANNES DE CERETO, de Tridino, alias Tacuinus, dont nous avons des impressions depuis 1492 jusqu'à 1500.
- 143. Tomas de Plasis ou *Pasius*, peut-être frère de Pierre, dont nous avons parlé ci-devant, imprimait en 1492-1494.
- 144. Bartholomeus Venetus, de Ragozonibus, imprimait en 1492.
- 145. ALUUISIUS DE CONTRATA, Sanctæ Luciæ, Venetus, imprimait en 1492.
- 146. Sebastianus de Verlonco, de pane et vino, de Monteferrato, imprimait en 1492.
  - 147. Tomas de Piasis imprimait en 1492.
- 148. Hieronymus de Paganinis, Brixiensis, imprimait en 1492, 93 et 94.

- 149. MARTINUS DE ROVADO, de Lazaronibus, imprimait en 1492 et 93.
- 150. JOHANNES MARIA DE HOCIMIANO, de Monteserrato, imprimait en 1493 et 94.
- 151. Gabriel Physicus, dont il ne reste qu'une impression, de 1493.
- 152. JACOBUS DE RAGAZONIBUS, de Asula, peut-être frère de Théodore, dont il est fait mention ci-devant, imprimait en 1493 et 94.
- 153. Damianus de Mediolano, imprimait en 1493 et 94.
- 154. VINCENTIUS BENALIUS, peut-être frère de Bernardinus, dont il a été fait mention cidevant, imprimait en 1493.
- 155. Johannes Aloysius de Varisio, Mediolanensis, imprimait en 1493, 98 et 99.
- 156. Johannes de Codeca, de Parma, imprimant en 1493.
- 157. Manfredus di Borsello, imprimait en 1493.
- 158. Hieronymus de Durantis imprimait à Venise en 1493 et 94.

- 159. Gerardus Barrevelt imprimait en
- 160. FREDERICUS D'ECMONT imprimait en 1494.
- 161. Johannes Antonius de Lignano, Mediolanensis, imprimait en 1494.
- 162. Manfredus de Bonellis imprimait en 1494.
  - 163. Perrinus Lathomi, de Lotharingiis, 164. Bonifacius Johannes
- 165. (Johannes de Villaverent, imprimèrent en société, à Venise, en 1404. Perrinus avait déjà imprimé auparavant à Lyon, en France, en 1479.
  - 166. Franciscus Lapicida imprimait en 1494.
- 167. ALDUS MANUTIUS', Romanus, imprimeur savant, et célèbre dans l'histoire typographique, imprima plusieurs ouvrages à Venise, depuis l'an 1494 jusqu'en 1500. Cet artiste fut le restaurateur des caractères grecs; tous les ouvrages des AA. Greca, imprimés par ce savant imprimeur, sont très-recherchés des gens de lettres, et passent pour très-corrects.

168. Bernardinus Venetus, de Vitalibus, dont nous avons plusieurs impressions faites à Venise, depuis 1494 jusqu'en 1500.

169. SEBASTIANUS MANILIUS, ROMANUS, 170. STEPHANUS DINALI

171. (BERNARDINUS DINALI, frères, imprimèrent en société, en 1494, Epistole morali di Seneca, in-fol.

172. Benedictus Fontana imprimait en 1495, 96, 97, 98 et 99.

173. Johannes Laurentius, de Bergomo, imprimait en 1495.

174. Jacobus Pentius, de Leuco, a imprimé depuis 1495 jusqu'à 1499.

175. Antonius Moretus, Brixiensis, et

176. (Hieronymus Alexandrinus imprimerent en société en 1495.

177. Hieronymus Blondus imprimait en 1495.

178. Bernardinus de Renatis, Vercellensis, imprimait en 1495.

179. Otinus Papiensis ou Otinus della Luna, dont nous avons plusieurs impressions, depuis 1496 jusqu'à 1500. 180. Antonius, Bergomensis, imprimait en

181. Antonius de Guzaco, Brixiensis, imprimait en 1497 et 98.

182. Petrus Lichtenstein, peut-être frère de Herman, dont il a été fait mention ci-devant, imprimait en 1497-1499.

183. Antonius de Zanchis, Bergomensis, imprimait en 1498.

184. Petrus, Bergomensis, imprimait en 1498.

185. Nicolaus de Benedictis imprimait en 1498.

186. | Bernardinus, Venetus,

187. MATHÆUS, Venetus, imprimèrent en société en 1498.

188. | BARTHOLOMEUS, Justinopolitanus, 189. | GABRIEL BRACIUS, Brisighella,

90. ( JOHANNES BISSOLI

191. (BENEDICTUS MANGI, Carpensis, imprimèrent en société en 1498 et 1500.

192. JACOBINUS SUICUS, SANGERMANUS, OU de Sancto Germano, paraît avoir été un artiste ambulant et capricieux: en 1485 il commença

d'imprimer dans la ville de Vercellis; en 1486 il imprima à Civasso; de là il passa à Turin, où il imprima un grand nombre d'ouvrages, depuis 1487 jusqu'à 1494; il quitta cette ville pour aller à Lyon, où il imprimait en 1496 et 1497, et finalement il passa à Venise en 1498.

193. Nicolaus Blastus, Cretensis, imprimait en 1499.

194. ALOVISIUS. DE RUBEIS

195. (Franciscus de Rubeis, probablement frères, imprimèrent en société en 1499.

196. ALBERTINUS et

197. U. Joh. Rubeus, Vercellensis, frères, imprimaient en 1499.

198. Franciscus Lucensis, cantor ecclesiæ Sancti Mart.,

199. (Antonius Francisci, ou de Consortibus, Venetus, imprimèrent en société en 1499.

200. Benedictus de Bridonis imprimait en 1499.

1201. Zacharias Callierous imprimait à Venise en 1499 : il passa ensuite à Rome, où il imprimait au commencement du XVI. siècle.

ART. IX. MILAN.

1 469.

Un savant illustre (141), prévenu en faveur de sa patrie, dont l'amour a tant d'attraits, a vouln nous persuader que la prétendue édition de l'Historiæ Augustæ scriptores, Mediotani, 1465, citée par Saumaise, dans les notes de cette même collection, imprimée à Paris en 1620, existe en réalité, et qu'elle a été imprimée à Milan en 1465 : il prétend en outre que cette édition a été exécutée en cette ville par Sweynheym et Pannartz, avant que ces célèbres artistes se fussent établis dans le monastère de Subbiaco; chimère formée par la prévention de Saxius, d'après la citation de Saumaise : ce qu'il y a de plus certain, c'est que le savant Saumaise, s'étant servi de l'impression faite à Milan par Philippe de Lavagna, en 1475, a mis dans sa citation, par

<sup>(141)</sup> Johan. Ant. Saxius, Prolegom. ad hist. liter. typ. Mediolan., pag. 88 et seqq. Tome I.

erreur, si ce n'est plutôt une faute typographique, 1465, au lieu de 75: cela est d'autant plus probable que les variantes qu'il en a lirées, se trouvent toutes dans ladite édition de 1475, qui est la première de cette collection.

Quoi qu'il en soit, le premier livre connu, imprimé avec date dans la ville de Milan, est le Miracoli de la gloriosa V. Maria. Phil. de Lavagna, 1469, in-4°. Laissant donc de côté la prétendue édition de l'Historia Aug. scriptores, de 1465, ainsi que quelques autres non moins chimériques, rapportées par Saxius (142), sur le témoignage de Beughem, Incunabula typographiæ, ouvrage rempli de fautes très-grossières: nous assignerons l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans la ville de Milan, à l'an 1469. Passons maintenant à la notice des imprimeurs de cette ville pendant le XV.° siècle.

## Imprimeurs à Milan dans le XV. siècle.

 PHILIPPUS DE LAVAGNA, ou de Lavagnia; est sans contredit le premier qui a établi l'imprimerie à Milan, comme il conste par la sous-

<sup>(142)</sup> Catalogus libror. Mediolani editorum seculo XV.

cription du Traité de médecine d'Avicenne; imprinté par cet artiste en 1473, conçue en ces termes: « Mediolani die XII Februarii « 1473 per Magistrum Filippum de Lavagnia « huius artis stampandi in hac urbe primum à latorem atque inventorem. »

Malgré ce témoignage, quelques hibliographes, appuyés sur une prétendue édition de Térence, de 1470, ont voulu faire passer Ant. Zarot, de Parme, pour le premier auteur de l'établissement de l'mprimerie à Milan; mais la découverte d'une impression, avec date, faite par Philippe de Lavagna, en 1469 (143), a décidé la question en faveur de cet artiste, qui doit être regardé comme le fondateur de l'imprimerie dans la ville de Milan, primum latorem, atque inventorem, suivant ses propres expressions, insérées dans la souscription d'un de ses ouvrages.

Nous avons de Lavagna un grand nombre de belles impressions, faites à Milan jusqu'en 1489: son nom ne se trouve plus dans aucune impression postérieure à cette époque.

<sup>(143)</sup> Miraculi de la gloriosa V. Maria, Philippo da Lavagna, MCCCCLXVIIII, in-4.

- 2. ANTONIUS ZAROTUS QUI de Zarotis, Parmensis, établit son imprimerie à Milan, vers l'ant 1471 (144); du moins nous avons Festus, et. Pomponius Mela, imprimés cette année à Milan, avec des caractères employés dans la suite par cet artiste: son nom ne se trouve, pour la première fois, que dans les impressions de 1473. Au reste, Zarot doit être regardé comme le plus célèbre imprimeur de la ville de Milan; le nombre de ses impressions, depuis 1471 jusqu'en 1497, est très-considérable, et en général elles sont très-bien exécutées.
- 3. Christophous Waldafer, Ratisponensis. Nous avons vu ci-devant, art. Vensis, que cet artiste y imprimait en 1470 et 1471: il vint s'établir ensuite à Milan, où il a exercé l'imprimerie depuis 1474 jusqu'en 1488, que son nom se trouve pour la dernière fois dans les impressions de cette ville.
  - 4. Johannes Bonus, dont on a les Confes-

<sup>(144)</sup> L'édition de Térence, imprimée par Zarot en 1470, dont Maittaire fait mention dans ses Annal typ., est apocryphe: c'est l'édition de 1481, dont Maittaire a vu un exemplaire, dans lequel, selon toutes les apparences, un brocanteur avait gratté et falsifié les deux dernies chiffres, car cet exemplaire avait des signatures, et Zarot n'en à pas fait usage avant l'an 1476.

sions de S. Ang., imprimées à Milan en 1475, où il est dit:

- « Theutonicis delatus enim bonus ære Johannes.
- « Hoc Mediolani fertile pressit opus. »

On croit que ce Joh. Bonus est le même qui, en 1474, avoit déjà imprimé, à Savone, Boetius de consolatione philosophiæ. Voyez ci-après, art. Savone.

- 5. Dionisius Paravisius, ou de Paravisino, est le premier artiste qui a imprimé en grec. Avant de venir à Milan, où il imprima Lascaris gram. græca, en 1476, il avait déjà imprimé à Gomi, en 1474. Voyez ci-après, Cosu.
- 6. Dominicus de Vespolate imprimeit à Milan en 1476 et 1478.
- 7. Jacobus de Marliano, dont nous avons des impressions de 1477 et 1478.

8. Senignus

9. JOHANNES ANT. DE HONATE, frères, imprimèrent, en société, un grand nombre d'ouvrages, depuis 1477 jusqu'en 1482; Benigne étant probablement décédé, J. Antoine, son frère, continua d'imprimer jusqu'en 1489, qu'il quitta Milan, pour aller s'établir à Pavie,

où il imprimait encore en 1493. Voyez ciaprès, art. Pavie.

10. LUDOVICUS

ALBERTUS, Pedemontani, dont nous avons La comedia di Dante, 1478.

12. | LEONHARDUS PACHEL, Ingolstadiensis,

- 13. ULRICUS SCINZENZELLER, Allemands, se sont rendus célèbres dans l'histoire typographique par le grand nombre de leurs impressions: ils ont travaillé en société depuis le commencement de leur établissement à Milan, jusqu'en 1493. Ces artistes ont imprimé aussi, en leur particulier, plusieurs önvrages, depuis l'année 1480 jusqu'à la fin de l'an 1500.
- 14. JOHANNES LIGNANUS OU de Legnano, de Milan, a imprimé dans cette ville, depuis l'an 1480 à 1499.
  - 15. Paulus de Suardis imprimait en 1480.
  - 16. Simon Magninus imprimait en 1480.
- 17. Petrus Cornerus, ou de Cornerio, de Milan, imprimait en 1480 et 1481.
  - 18. Jacobus de Sto. Nazario, de Ripa, dont

Montegatiis, dont il y a un grand nombre d'impressions, defais 1490 à 1497.

20. Bernarding de Castillione imprima en société avec Jac. de Ripa en 1490; en 1491; avec Philip. de Cassano, qui précédé, et en 1493, avec Jac. de Arixio, qui soitif a constant

21. JACOBUS DE ARXIO OU de Arixi, dont il ne nous reste qu'une seule impression, faite en société avec Bernardinus de Castillione, en 1403

22. | HENRICUS GERMANUS' (19) ( FO) 1 HO

23. SEBASTIANUS DE PONTREMUTO, dont il ne nous reste que l'Isocrates grace, 1493, in-fol.

- 24. ALEXANDER DE PILIZONIS imprima, en société avec Philip. de Cassano, De Antechristo auctoritates SS. DD., 1496.
- 25. Guillelmus Signerre, Français, natif de Rheims, imprimait à Milan en 1496, 97 et 98.

- 26. J. Jacobus Bellionus, dont il y a une impression de 1497.

ibyter, with the best of the second of the s

28. (BERNARDINUS PIZONUS, dont il nous reste une impression, de 1498.

29. Pollonus de Mellicanis imprima à Milan en 1498.

30. ALEXANDEA MINUTIANUS, de Sancto Severo, in Appulla, savant distingué, après avoir travaillé long-temps à la correction de plusieurs éditions, dont il fit impremier la plus grande partie à ses frais, exerça lui-même l'imprimèrie en 1498, 99, etc., etc.

31. Ambrosius LE Caponano, ou Caponago, imprimait, en 1499, chez Alexandre Minutiano.

32. (Demetrius Chalcondilas, 33. (Johannes Bissolus)

et Carpenses

34. (Benedictus Mangius,) dont nous avons Suidæ lexicon græcum, 1499.

35. Petrus Marter Montegatius, ou de Montegatiis, imprimait à Milan en 1499.

36. Johannes Angelus Scinzenzeler, probablement fils du célèbre Ulric, dont nous avons parlé ci-devant, n.º 13, imprimait à Milan en 1500.

Il y eut à Milan', dans le XV. siècle, un grand nombre de personnes savantes, qui nonseulement corrigeaient les éditions, mais qui les faisaient même imprimer à leurs frais. Nous avons, par exemple, un grand nombre d'impressions, faites par Waldarfer et par Lavagna, depuis 1475 jusqu'en 1481, qui portent dans la souscription : impensis Petri Antonii de Burgo, de Castelliono, ce qui a donné lien à le compter parmi les imprimeurs de cetté ville; de Honate, Pachel et Scinzenzeller ont imprimé quelquesois, impensis Petri Antonii de Castelliono et Ambrosii de Carmis; mais toutes ces personnes, qui se chargeaient en mêmetemps de la correction ; ne doivent pas être comptés parmi les imprimeurs. Voici ceux qu'on trouve encore dans les impressions de Milan ; Ambrosius Archintus ; Bonus Accursius, Pisanus; J. Ant. Ghilius; Caspar Lampugnani, presbyter; Joh. Petri Novariensis; Aloysius de Segationibus; J. Ant. Corvinus, de Arretio ; Gab. Conagus ; And. Lelius et Franc, Tantius; And. de Bossiis; Paulus Tegius; Joh. Pet. de Lomatio; Bernardinus de Tome I.

Scharliono; Wilh. di Rolandi; Joh. Bapt. de Caballis ; Joh. de Abbatibus ; Hieronymus de Asula, etc., etc. on frage to the

#### ART. X. NURENBERG.

### 1 4 7 o. d. Malegurinares i, versus amailies

er ett, orduser

Nove avons des impressions faites à Nurenberg, avec la date de 1470, qui constatent l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans cette ville, mais elles se trouvent destituées du nom de l'imprimeur : cette circonstance a fait naître des doutes ; parmi les bibliographes , sur le premier artiste qui a exerce l'art d'imprimer, à Nurenberg. Les uns prétendent attribuer cet honneur à Frideric Creussner; d'autres, à Jean Sensenschmidt : Il y en a qui veulent que ce soit Henri Rumel, le premier qui sit étabh l'imprimetie dans vette ville. Nous croyons cependant que c'est à Jeun Sensenschmidt qu'il faut attribuer la gloire d'y avoir introduit la typographie ; conime on le verra dans la notice suivante. the liames & lat. Co. Land on insulation

Imprimeurs à Nurenberg dans le XV : siècle.

1. JOHANNES SENSENSCHMIDT, citoyen de Nurenberg, mais natif d'Égra, en Bohême, porta le premier l'imprimerie dans cette ville, en 1470. Da moins, il est très-certain que le Comestorium vitiorum Franc. de Retza (145), portant cette date, est imprimé avec les caractères employés par Sensenschmidt dans ses impressions. Nous avons en outre Joh. Gerson super cantica, etc.; Nurenbergæ, 1470, in-fol, imprimé avec les mêmes caractères. Au reste, ceux qui prétendent attribuer à Friderie. Creussner l'honneur d'avoir introduit l'imprimerie à Nurenberg, ne sont fondés que sur des impressions sans date, qui ne prouvent rien.

Le nom de J. Sensenschmidt se trouve, pour la première fois, dans la *Margarita poetica* de Eyb, 1472: il imprima avec Henri Keffer,

<sup>(145)</sup> Dans un exemplaire de ce Conectorius vitiorum, appartenant à l'université d'Altdorf, on lit use note manuscrite, conçue en ces termes : « Hanc librum proe pinavit nobis Henricus Rumel cum suis impressoriè bus; eo quod plures libros ex liberaria nostra eis a accomodaverimus ». On prétend prouver, d'après cette note, que Rumel fut le premier imprimeur de Nurenberg; mais, outre que le nom de Henri Rumel ne se trouve dans aucune impression counue, la susdite note ne prouve autre chose, si ce n'est que ledit Rumel a été le correcteur ou l'éditeur de l'ouvrage en question, imprimé peut-être à ses frais.

en 1473; il continua ensuite d'imprimer, depuis 1474 à 1478, en société avec Andres Frisner (146). Sensenschmidt quitta quelque temps après la ville de Nurenberg, et alla s'établir à Bamberg, où il imprima plusieurs livres liturgiques, depuis 1481 jusqu'en 1490: il paraît qu'il a été un temps à Ratisbonne, appelé par l'évêque du lieu. Voyez ci-devant, art. Bam-Berg.

2. Frideric Creussner, de Nurenberga, fut un des premiers imprimeurs de cette ville : ceux qui ont voulu attribuer à cet artiste l'honneur d'avoir introduit l'imprimerie à Nurenberg, ne sont pas fondés. Le nom de Creussner paraît, pour la première fois, dans un opuscule allemand, intitulé: Ob einem mann sey zu nemen ein eliches weib oder nicht, 1472, in-4°. Au reste, nous avons un très-grand nombre d'impressions faites par cet artiste, depuis 1472 à 1495: son nom ne se trouve plus après cette époque dans aucune impression.

3. Henri Keffer, de Mayence, imprima en

<sup>(146)</sup> Frisner passa à Leipsic en 1479, pour y occuper une chaire de théologie, c'est là la raison peutétre, qui engagea Sensenschmidt à quitter Nurenberg pour aller à Bamberg.

société avec Sensenschmidt, en 1473: son nom ne se trouve plus après cette époque dans aucune impression. Dans les pièces du procès entre J. Fust et J. Gutenherg, il est fait mention du nommé Henri Keffer, ouvrier imprimeur de J. Gutenherg, qui est probablement le même dont il s'agit ici. Voyez J. D. Kohler, Ehrenrettung J. Guttenbergs; Leipz., 1741, in-4°.

4. ANTONIUS COBURGER OU Koburger, Norimbergensis, doit être regardé, sans contredit, comme le plus célèbre artiste imprimeur de Nurenberg: l'éloge qu'en fit, dans son temps, Badius Ascensius, donne assez à connaître le mérite de ce grand artiste. Voici ce qu'il en dit dans l'épitre placée à la tête des Epistolæ ill. virorum, 1499: « Siquidem « cum sis librariorum facilè princeps et inter « fideles atque honestos mercatores non infe- « riori loco positus. — Litteratos omnes et « colis et foves; pervigilemque curam ad bo- « nos codices, verè, tersè, a es sine mendis imprimendos adhibes, etc. »

Nous avons un grand nombre d'ouvrages intéressans, imprimés par Ant. Koburger, à Nurenberg, depuis l'an 1473 jusqu'au commencement du XVI.\* siècle.

- 5. Johannes Mullen, Koningsberg, latine, Regiomontanus vel de Monteregio. Ce célèbre astronome vint à Nurenberg, vers le milieu de l'an 1471, et, avec le secours de Bernard Walther, il y établit une imprimerie, d'où sont sorties plusieurs éditions, entrautres le Manilii astronomicon, sans date, in 4.º, qui passe pour la première de cet ouvrage : on la croit de l'an 1472. En 1475, il passa à Rome, appelé par le pape Sixte IV, pour la correction du calendrier, et il y mourut le 6 juillet 1476: il avait été nommé à l'archevêché de Raisbonne.
- 6. Andreas Frisker, de Bunsidel, imprima, en société avec Sensenschmidt, plusieurs ouvrages, dont il fut le correcteur, depuis l'an 1474 jusqu'en 1478: il fut appelé à Leipsic en 1479, pour y occuper la chaire de théologie.
- 7. Nous avons des impressions faites à Nurenberg, en 1479, 80 et 91, par les religieux de l'ordre de S. Augustin. Il est probable que ces religieux étaient les Frères de la Vie Commune, dont la principale occupation, selon les statuts de l'ordre, était de copier les ouvrages des SS. PP. et des AA. ecclésiastiques, sur les meilleurs manuscrits; or, ces Pères ne pouvaient pas mieux remplir le but

de cette règle, après l'invention de l'imprimerie, qu'en s'occupant eux-mêmes de l'art typographique. Voyez ci-après, art. Bruxelles.

- 8. Connadus Zenincer, dont nous avons des impressions faites en 1480, 81 et 82.
- 9. Petrus Wagner (Curaifex), dont nous avons plusieurs impressions faites à Nurenberg, depuis 1483 jusqu'en 1498.
- 10. Georgius Srucus, de Sulzbach, imprimait à Nurenberg en 1484.
- 11. Marcus Arren imprimant en 1487 et
- 12, Petrus Vischer imprimait en 1487.
- on the control of the services are the control of t
- 14. GASPAR HOCHEPEER, don't nous avons
  plusieurs impressions, depuis 1491 à 1498.
- 15. Johannes Mays, imprimait en, 1493 es
- 16. Albertus Duren, celebre peintre, et graveur en bois, dont nous avons une impression de 1498.

17. Hieronimus Holezel, ou Hoeltzel, imprimait en 1496 et 1500.

# ART. XI. PARIS.

C'est à deux savans, membres de la maison de Sorbonne, que l'on doit l'introduction et l'établissement de l'imprimerie dans la ville de Paris, vers l'an 1466. Guillaume Fichet et Jean de la Pierre, docteurs en théologie, ayant conçu le dessein d'établir une imprimerie, firent venir d'Allemagne trois ouvriers imprimeurs, Ulric Gering, Martin Crants et Michel Friburger, à qui ils fournirent une salle dans la maison même de Sorbonne; ces artistes y dressèrent leur presse tout an commencement de l'an 1470, dans laquelle année ils imprimèrent Gasp. Pérgaments: epistola, ili-415 et quelques autres ouvrages sans date; commé on le verra dans la notice suivante.

## Imprimeurs de Paris dans le XV: siècle.

- 1. ULRICUS OU UDALRICUS GERING, CONs-
  - MARTINUS CRANTZ
  - 3. (-MICHAEL FRIBURGER, de Columbaria (Colmar).

(Colmar). Ces trois artistes vinrent à Paris, vers la fin de l'an 1469, à la demande et sollicitation de Guillaume Fichet et de Jean de la Pierre, de la maison de Sorbonne, où, ayant établi une presse au commencement de l'an 1470, ils imprimerent plusieurs ouvrages sans date.

Jean de la Pierre, prieur de ladite maison de Sorbonne, et qui probablement était lui-même Allemand, peut-être du pays de Gering, fut celui qui contribua le plus à faire venir à Paris ces habiles imprimeurs (147).

Ulric Gering, Martin Crantz et Michel Friburger, sont donc les premiers qui aient pratiqué l'imprimerie en France, comme le prouve l'épigramme latine, qui se trouve à la fin des Epistolæ Gasparini Pergamensis, impri-

<sup>(147)</sup> Voici ce qu'on lit à ce sujet dans l'éptire dédicatoire de Cull. Fichets, placé à la tête des Épitres de Gaspar de Bergame : « Misisti nuper ad me , suavissimas Gasparíni Pergamensis epistolas, non à te modò « diligenter emendatas, sed à tuis quoque Germanis imer pressoribus nitide et tersè transcriptas. — Etenim « quos ad hane urhem è tui Germanid librarios ascivisti, qu'um emendatos libros ad exemplaria redadunt. »

mées par ces artistes, sans date, mais en 1470 (148), où il est dit:

- « Primos ecce libros, quos hæc industria finxit
  - « Francorum in terris, ædibus atque tuis;
- « Michael, Udalricus, Martinusque Magistri « Hos impresserunt ac facient alios. »

Lorsque Guillaume Fichet eût quitté Paris, appelé à Rome par le pape Sixte IV, en 1471, et que Jean de la Pierre se fut returé à Bâle (oû il se fit chartreux), Ulric Gering et ses associés abandonnèrent la maison de Sorbonne, et placèrent leur établissement dans une maison de la rue Saint-Jacques, où ils prirent pour enseigne le Soleil d'or: c'est à cette époque, c'est-à-dire, en 1473, qu'ils commencèrent à dater leurs impressions.

Ces trois associés continuèrent d'imprimer ensemble jusqu'à la fin de l'an 1477, que Martin Crantz et Michel Friburger quittèrent la société, et abandonnèrent tout-à-fait la typo-

<sup>(148)</sup> L'épitre dédicatoire de Fichet, adressée à Jean de la Pierre : Joanni Lapidario Sorbonensi; scholæ priori, demontre que cette impression est de l'an 1470; car Jean de la Pierre était précisément prieur de Sorbonne en 1470. Voyez Chevillier, Orig. de l'imp. de Paris, pago 42 et suivantes.

graphie; du moins est-il certain que, depuis cette époque, il n'est parlé d'eux nulle part.

Gering imprima seul pendant l'an 1478, mais, en 1479 et 1480, il travailla en société avec Guil. Maynyal.

Vers la fin de 1483, Ulric Gering quitta la rue Saint-Jacques, et loua, dans la rue de Sorbonne, une maison appartenant à cette école, et y plaça son imprimerie, toujours à l'enseigne du Soleil d'or: il s'associa pour lors, avec Berth. Rembolt, du diocèse de Strasbourg, et ils y imprimèrent ensemble plusieurs ouvrages considérables, jusqu'en 1509, on plutôt jusqu'à la mort de Gering, arrivée le 23 août 1510.

Gering avait employé, dans le principe, des caractères ronds, et l'on peut dire que les impressions qu'il fit, après la dissolution de la société, en 1478, sont d'une grande beauté; mais à la fin, entraîné par le goût du temps, il fit usage de caractères gothiques.

4. Petrus Cesaris, maître-ès-arts de l'université de Paris, instruit par Gering dans l'art typographique, imprima seul, en 1473, le Manipulus curatorum: il s'associa, cette même année, avec Jean Stol, et ils imprimerent ensemble plusieurs ouvrages, depuis 1474, jusqu'en 1479. Ces deux artistes logeaient dans la rue Saint-Jacques, près des Jacobins, à l'enseigne du Soufflet vert. In vico S. Jacobi in intersignio follis viridis iuxta prædicatores. Comme ils ont fait plusieurs impressions sans date et sans nom d'imprimeur, il est aisé de les reconnaître à cette marque, et de les distinguer de celles de Gering, qui, comme on fa dit plus haut, a demeuré dans la même rue, au Soleil d'or. On ignore le temps de la mort de Cæsaris; mais il paraît qu'à la fin il remplaça son enseigue, par celle du Cygne et du Solelat.

- 5. Jean Stol, qui avait appris aussi l'art typographique chez Gering, imprima toujours en société avec Cæsaris. V. le n.º précédent.
- 6. PASQUIER BONHOMME, frère de Jean, dont on parlera ci-après, imprima les Grandes chroniques de France, 1476.
- 7. Guill. Maynyal imprima en société avec Gering, en 1479 et 1480.
- 8. Antoixe Vérard est regardé comme l'un des plus célèbres imprimeurs de Paris : il a imprimé un très-grand nombre d'ouvrages, de-

puis l'an 1480 jusqu'en 1500 : il en a tiré plusieurs exemplaires sur vélin.

- 9. Jean du Pré, de Prato ou de Pratis; dont nous avons plusieurs impressions faites à Paris, depuis l'an 1481 jusqu'à 1495. Je ne sais si c'est le même qui avait une imprimerie à Lyon en 1487, 88, etc.
- 10. GEOFFROY DE MARNEF A imprimé à Paris, depuis l'an 1481 jusqu'en 1500 : il imprima ensuite en société avec ses deux frères, Engelbert et Jean de Marnef.
- 11. Antoine Callant imprimait à Paris, en société avec Louis Martineau, depuis 1483.
- 12. Louis Martineau a imprimé en société avec le précédent, en 1483 et autres années : il imprima seul en 1484 et 1485.
  - 13. Denis Janor imprimait en 1484.
- 14. George Mitteleus, dont nous avons plusieurs impressions, depuis l'an 1484 jusqu'en 1500.
- 15. Jean Bonhomme, frère de Pasquier ( P. n.º 6), était un des quatre grands libraires de l'université de Paris : il imprimait en 1484 et années suivantes.

- 16. Jean Higmann, Allemand, a imprimé à Paris, depuis l'an 1484 jusqu'en 1500.
- 17. PHILIPPÉ PIGOUCHET imprimait à Paris en 1494 et autres années : en 1491 il imprima en société avec Engelbert et Geoffroy de Marnef.
- 18. Simon Vostre imprima depuis l'an 1484 jusqu'en 1500.
- 19. Robinet Macé imprimait en 1486.
  - 20. Jean Driart imprimait en 1486 et 1498.
- 21. Pierre Lever, dont nous avons plusieurs impressions, depuis l'an 1486 jusqu'en 1500.
- à Paris, depuis l'an 1486 jusqu'en 1500 son enseigne était au Champ gaillard.
  - 23. Jean Carchagni imprimait en 1487.
- 24. PIERRE LE ROUGE, ou Rubeus, imprimait à Paris en 1487 et 1488 : en 1490 il imprima en société avec Ant. Vérard.
- 25. Felix Balloaut on Balligault, dont nous avons des impressions, depuis 1488 jusqu'à 1500.

- 26. MICHEL LE NOIR, dont nous avons des impressions, depuis 1489 jusqu'à 1500.
- 27. Pierre Caron a imprimé depuis 1489 jusqu'à 1494.
- 28. Durand Gereter imprimait depuis 1489 jusqu'à 1500.
- 29. Wolfgang Hopyl, dont nous avons des impressions, depuis 1489 jusqu'à 1500.
- 30. George Wolf a imprimé à Paris, depuis 1489 jusqu'à 1500.
  - 31. | GUILLAUME CARON
- 32. | JEAN BELIN imprimèrent en société en 1489 et 1492 : Belin imprima seul en 1490.
- 33. Denis Roce ou Rosse, dont nous avons des impressions, depuis 1490 jusqu'à 1500.
- 34. Jacques Maillet, ou Malietus, imprima depuis 1490.
- 35 Bertholde Rembolt imprima en société avec Gering, depuis l'an 1491. Voyez ci-devant, art. Gerinc.
  - 36. ENGUELBERT DE MARNEF imprimait, en

1491, en société avec son frère Geoffroy, dont il est fait mention ci-devant: il a imprimé aussi avec Philippe Pigouchet.

- 37. Parvus Laurentius imprimait à Paris en 1491--1499.
  - 38. GILLET COUSTEAU
- 39. ( Jean Menard imprimèrent ensemble, en 1492, pour le compte d'Ant. Vérard.
- 40. Jean Trepperel imprimait à Paris en 1492.
  - 41. Jean Lambert imprimait en 1493 et 1496.
- 42. Jean Maurand imprima, en 1493, avec Ant. Vérard, et, en 1497, avec Gerlier.
  - 43. Guill. Eustace imprimait en 1493.
- 44. Jean-Philippe de Cruczennach imprima en société; en 1494; avec Wolf, dont il est fait mention ci-devant, et seul dans la suite.
  - 45. Claude Jammar imprimait en 1494.
- 46. Prerre Dru imprima depuis l'an 1494 jusqu'à 1500.
- 47. Pierre Poullac imprimait en 1494 et 1495.

48. Innocus Banus, surtionine Astensias, imprimeur savant et célèbre, après avoir exèrce l'art de l'imprimerie à Lyon, avec son beaupre Jean Trechsel, vint s'etablir à Paris, où il imprima depuis l'an 1495 jusqu'à 1500.

49. Jean Le Perir (Parus) imprima à Paris, depuis l'an 1496 jusqu'à 1533.

50. | JEAN BOUYER

Sin Guntabus Bouche imprimerent en société en 1496, Bouyer passa ensuité à Poïtters, où il imprimait en 1499.

52. Andres Boccard, dont nous avons plusieurs impressions, depuis l'an 1496;

53. HENNI ÉCIENNE, chef des célèbres imprimeurs de ce nom, imprima, pour la première fois, en société avec Wolfgang Hopyl, en 1496.

54. JEAN MOURAND

55. | JEAN GERLIER imprimaient en 1497.

56. Manstenen; ce nom se trouve dans une impression de l'an 1497, avec Philip. et Geoffroi Marnef.

Tome I.

Fan en 1497.

et 99. Ban Richard imprimait en 1497,998

58. JEN ALEXANDAE imprima en société avec J. Petit, en 1497

59. ANTOINE DENIDEL imprimait en 1496, 97 et 98. (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1

60. ALEXANDRE ALIAT, de Milan, imprima à Paris en 1497.

61. THIRLMAN KERVER, dont nous avons des

62. Poncet Lepreux commença à imprimer à Paris, en 1498, avec Higman.

63. FRANÇOIS FRADIN

46

et 64. { JEAN Pivard imprimèrent en société en 1497.

65. Robert Gourmont imprima en société avec Ant. Denidel, en 1498.

66. Jean Porrevin imprimait en 1498.

67. Nicolaus Wolf imprimait en 1499.

68. NICOEAS DE LA BARRE imprimait à Paris en 1499. en 1499.

# Ant. XII. FOLIGNO (149):

achilab .0 7 4.1

Limenmente fut portee a foligno par les soins d'Emilien de Orinis, habitant de ce lieu, qui, aidé par I. Numeister, artiste allemand, établit chez lui une typographie, où il imprima Leonardi. d'actini de bello Italico adversus Goihos, etc., 1470.

## Imprimeurs à Foligno dans le XV: siècle!

1. ÉMILIEN DE OMINIS, d'une maison illustre de Foligno, ayant fait venir J. Numeister, qui suit, l'et autres imprimeurs allemands, établit chez lui une imprimerie, dans laquelle il fit imprimer, en société avec ledit Numeister, La historia de belles Italico; ci-dessus mentionnée, en 1470, et les Ciceronis epistolæ familiares, sans date: son nom ne se trouve plus dans aucune autre impression.

<sup>(149)</sup> Fulginia, ville épiscopale dans l'Ombrie.

2. Jean Numeisten, Allemand, imprima, avec Émilien de Orfinis, les ouvrages ci-dessus mentionnés: il imprima ensuite seul, dans ce lieu, La comedia di Dante, 1472, et les Contemplationes de Turrecremata, en 1479: ce dernier ouvrage est imprimé avec des caractères semblables à cetix du Pseautier de Mayence. Nous avons vu ci-devant, art. Mayence, n. 1, 4, due ce Numerster avait été ouvrier imprimeur chez Jean Cutenberg, chez qui il apprit l'art d'imprimer; il se nomme Cléricus Mogunitinus; son nom ne se trouve plus dans aucune impression postérieure à l'an 1479.

## ARTO TREVI TREVIA Sament

.r. Entert val ( ) or 4 por insison ( ) or insison ( ) or in it was in it wa

L'impriments fut introduite à Trévi, bourg très-ancien de l'état céclésissique; dans l'Ombrie, en l'an 1470. Un petit ouvrage, intitulé: Historia quomodo B. Franciscuis petivit à Christo indulgentium, etc., imprind; en 1470, dans ce bourg, en est une preuve. Au reste, on ne connaît que deux impressions faites à Trévi dans le XV. siècle.

#### Imprimeurs à Trévi dans le XV. siègle.

Johannes Reynandi, d'Ényngen, est le seul imprimeur connu à Trévi dans le XV. siècle : il quitta ce bourg, après y avoir imprimé deux ouvrages, et passa à Rome, où il imprimait en 1473. Voyez ci-devant, art. Rome, n. o.

## ART. XIV. VÉRONE.

1 4 7 9

It paraît très-constant qu'on imprimait déjà à Vérone des le commencement de 1470. La Batracomiomachia d'Omero ; tradotta in terza rima da Giorgio Sommariva, portant date du 15 janvier: 1470, en est une preiuve incontestable : il est apparent que cet opus cule a été imprimé par Jean de Vérone, de qui nous avons Patturius de ré militari, 1472. Au reste, voici la liste des imprimeurs de Vérone dans le XV. siècle.

## Imprimieurs à Vérane dans le XV. siècle.

1. Johannes de Verona, ou Veronensis (150), paraît être le premier qui ait établi

<sup>(150)</sup> Il se nomme Nicolai Cyrugie medici filius.

l'imprimerie dans sa patrie, vers l'an 1470. Cependant le nom de cet artiste ne se trouve que dans la seule impression de Valturius de re militari, de l'an 1472: peut-être a-t-il abandonné la typographie pour exercer, comme son père, l'art de guérir.

- 2. JOHANNES ALVISE, OH Aloysius, dont nous avons Æsopi fabulæ, 1479, in-4.º: il y a une impression, sans date, faite en société avec son frère Albert.
- 3. Petraus Maufer, Rothomagensis, dont il ne nous reste qu'une seule impression de Verone, faite en 1480. Peu d'artistes imprimeurs ont été aussi inconstans que Maufer: il imprima premièrement à Padque, en 1474, puis à Vérone, ensuite à Venise, et finalement à Modène, où il imprimait en 1490 et 1491. Voyez ci-devant, art. Venses.
- 4. Boninus de Boninis, de Raguse, imprima à Vérone en 1481, 82 et 83: il passa ensuite à Bresse, où il exerçait encore l'imprimerie en 1491.
  - 5. ANTONIUS CAVALCHABOVIS
  - 6. Jon. Antonius Novella, ou Novellus,

dont nous avons une impression de Vérone, de 1484.

7. Paulus Fridenberger, de Passaw, dont il nous reste une impression faite à Vérone, en 1486.

8. ALBERTUS ALOYSIUS, frère de Jean, avec lequel il imprima, en 1479, Æsopi fabulæ. Voyez ci-dessus, n.º 2.

### ART. XV. STRASBOURG.

### 1471.

Nous avons vu ci-devant, au premier chapitre de cet Essai, les documens authentiques, produits par la ville de Strasbourg, à l'appui de ses prétentions à l'invention de l'imprimerie : il serait hors de propos de répéter ici ce que nous avons déjà dit à ce sujet; nous nous bornerons à faire observer que, malgé les justes réclamations, malgré les raisons bien fondées, et les preuves qu'on a produites en faveur de Strasbourg, pour assurer à cette ville la gloire de cette invention, si long-temps contestée, nous sommes forcés, si nous voulons, d'après nos principes, ne consulter que les dates certaines des impressions, de reculer l'é-

poque de l'établissement de l'imprimerie dans cette capitale de l'Alsace, à l'an 1471. Ce n'est point que nous prétendions assurer qu'on n'a pas imprimé avant cette époque dans la ville de Strasbourg, car il est constant, à n'en point douter, que Mentel et Eggestein y ont fait des impressions antérieurement à l'an 1470, comme on le verra dans la suite de cet ouvrage; mais ces impressions ne portant ni date, ni nom d'imprimeur, ni nom de lieu, nous sommes obligés de nous en tenir à la date du Gratiani decretum (151), imprimé par Eggesteyn en 1471, pour fixer l'époque de l'établissement de l'imprimerie à Strasbourg. Passons maintenant à la liste des imprimeurs de cette ville.

Imprimeurs à Strasbourg dans le XV. siècle.

1. JOHANNES MENTELLUS OU Mentelinus (152), de Strasbourg, à qui divers auteurs ont attribué, sans fondement, l'invention de l'impri-

merie



<sup>(151)</sup> Le Decretum et les Constitutiones Clementis V, 1471, sont les plus anciennes impressions avec date, faites dans la ville de Strasbourg.

<sup>(152)</sup> On le nomme indistinctement Mentel, Mentele, Mentelin, etc.

merie (153), est regarde comme le premier qui ait exercé cet art dans la ville de Strasbourg : cependant son nom ne parait, pour la première fois; que dans les impressions de l'an 1473. Au rapport du savant Schopflin, il est fait mention de Mentel dans les registres du droit sur les vins de la ville de Strasbourg, de l'an 1447, registres où il est nomme chrysographe, c'est-a-dire, je pense, enlumineur, qui peignait en or les lettres grises et les endroits remarquables des manuscrits, selon l'usage du temps. Mentel fut recu , cette même année, bourgeois de Strasbourg, dans la classe des peintres. Il est difficile de déterminer l'année de l'établissement de son imprimerie; on lui attribue une bible allemande, qu'on prétend imprimée en 1466, ainsi qu'une Secunda secundæ divi Thomæ Aquin. Ces éditions et quelques autres, dont nous parlerons en leur temps, imprimées avec les caractères de Mentel, sont certainement antérieures à l'an 1470, mais les preuves, qu'on rapporte, ne sont pas

<sup>-(153)</sup> Jacques Mentel, médecin de Paris, a fait deux brochures, uniquement pour prouver que Jean Mentelin, de Strasbourg, est l'inventeur de l'imprimerie. F. ci. dessus, note 1. Ces brochures sont pleines de faussetés, et même de passages falsifiés, qui prouvent avec évidence la mauvaise foi de leur auteur.

suffisantes, pour pouvoir fixer, d'une manière sure, la vraie date de leur impression.

Quoi qu'il en soit, Mentel, au rapport de Wimpheling, s'est enrichi par ses impressions (154): ses richesses lui ayant procuré le moyen de satisfaire sa vanité, il se fit ennoblir par un diplome qu'il obtint à cet effet de l'empereur Fréderic IV. Jean Scott, parent de cet imprimeur, et Jacques Mentel, auteur de mauvaise foi, ont saisi cette circonstance pour avancer, faussement, que l'empereur Fréderic avait accordé des armoiries et des titres de noblesse à Jean Mentel, en qualité d'inventeur de l'imprimerie; mais, selon Schopflin, il n'en est nullement question dans le diplome susmentionne.

Jean Mentel, ou Mentelin, mourut a Strasbourg, en 1478, selon le registre des sonneries de l'église métropolitaine de cette ville, où on lit : « Oblit dominus Johannes Menteul lin impressor sabatho post conceptionem « virginis Maria a. MCCCLLXXVIII, et fac-

<sup>(154) «</sup> Interim Johannes Mentel . . . . , multa volus « mina castigatè et politè Argentina imprimendo, fac k tus est brevi opulentissimus ». Jac. Winphelingii Epitome rer. Germanic., cap. LXV.

tus est ei pulsus cum campana magna, dominica sequenti, de sero »: Voyez Schopflin, pag. 99, § 6.

2. HENRICUS EGGESTEIN, de Strasbourg, célèbre imprimeur de cette ville, s'associa avec Mentelin, selon le témoignage de Gebwilerus (155); afin de tenir caché le secret de l'art typographique.

Quoi qu'il en soit, la première impression; faite à Strasbourg, avec date, est de Henri Eggestein: son nom ne se trouve plus après l'an 1472. Cependant nous avons des ouvrages imprimés en 1473, 75 et 78, avec les mêmes caractères dont Eggestein a fait usage.

- 3. Georgius Hussen imprimait en société avec J. Bekenhub, en 1473: il se nomme Jeorius, dans ses impressions, an lieu de Georgius. Quelques bibliographes l'appellent Leorius, mais sans raison: son nom se trouve encore en 1498. Le nombre des impressions de cet artiste est très-petit.
  - 4. Johannes Bekenhub imprima en société

<sup>(155)</sup> Gebwilerus, Panegyris Carol., pag. 19.

avec Husner, en 1473, le Durandi speculum. C'est la seule impression où le nom de cet artiste se trouve consigné

- 5. C. W. C'est sous ces lettres que l'imprimear du Reductorium biblica. de: 1474, se trouve désigné. Schopflin prétend que cet imprimeur se nommait. Wolfgang Koepfel, nom qu'il latinisa en celui de C. W., c'est-à dire Cephaleus Wolphins; cependant, dans un exemplaire de ce même Reductorium, Seemiller trouva cet imprimeur désigné sous le nom de Conradus Wolfach, que l'enlamineur y avait écrit dans le temps.
- 6. Martinus Flaces, ou Simus, de Bale, fut reçu bourgeois à Strasbourg, en 1472 : il imprima, pour la première fois, en 1475, le Speculum Roderici, sans indication de lieu. Nous avons de cet artiste plusieurs impressions exécutées successivement, jusqu'à la fin du XV. siècle: son fils, Martin Flach junior, fut son successeur dant l'imprimerie.
- 7. Hennicus Knoelochzer a fait plusieurs impressions d'ouvrages allemands, à Strasbourg, en 1478, 82 et 83: il quitta cette ville pour after à Heidelberg, où il imprimait encore en 1405.

- 8. JOHANNES GRUNINGERUS est un des plus célèbres imprimeurs de Strasbourg: son nom de famille était Reinhart, ou Reinard; il prit le surnom de Gruninger, du lieu de sa naissance, bourg situé dans le duché de Wirtenberg. Nous avons de cet artiste un grand nombre d'impressions faites dans le XV.º siècle, depuis l'an 1483.
- 9. Henricus de Inquilea imprima, en société avec J. Gruninger, *Historia scholastica*, 1483.
- 10. Jacobes Eben, dont nous avons Scala celi, 1483, in-fol.
  - 11. Johannes Pauss, ou Pryss, imprima à Strasbourg en 1486 et 1499.
  - 12. Petrus Attendorn, dont nous avons une impression de 1489.
  - 13. Martinus Schottus imprimait en 1490 et 1498.
    - 14. Johannes Knoblouch imprimait en 1497.
  - WILHELMUS SCHAEFFENER, de Ropersswiler, imprimait en 1498.
    - 16. Matthias Hupfuff imprimait en 1499.

#### ART. XVI. SPIRE.

### 1 471.

Spire, ville d'Allemagne, dans le Bas-Palatinat, sur la rive gauche du Rhin, célèbre par ses malheurs, et particulièrement par celui qui, dans la guerre de 1689, la réduisit en cendres, recut, pour la première fois, l'imprimerie en 1471. La Postilla scholastica super apocalypsin, imprimée en cette ville, en 1471, in-4.°, en est une preuve (156); cependant il est assez remarquable que, depuis cette époque jusqu'en 1477, l'on ne trouve plus aucune impression, avec date, faite dans cette ville. Au reste, Spire sera toujours célèbre dans les fastes de l'histoire typographique, ne fût-ce que pour avoir donné naissance aux deux habiles imprimeurs Jean et Vindelin de Spira, qui portèrent les premiers l'imprimerie à Venise.

<sup>(156)</sup> Les caractères de cette impression n'ont pas la moindre ressemblauce avec ceux des imprimeurs connus de cette ville; ce qui semble prouver que l'atiste, qui l'a mise au jour, étant mort, l'art de l'imprimerie n'a été rétabli à Spire, que quelques années après, par Pierre Drach. Foyez ci-sprès, part. II, au mot Postilla.

Imprimeurs à Spire dans le XV. siècle.

T. Petrus Drace, de Spire (157), surnommé junior, pour le distinguer de son père, qui portait le même prénom, est le premier imprimeur connu qui ait exercé l'art typographique à Spire, sa patrie: c'est un des artistes qui se sont le plus distingués dans le XV, siècle, par le grand nombre d'impressions sorties de ses presses, depuis l'an 1477 jusqu'en 1504, qui fut l'aunée de sa mort : Pierre Drach, son fils, lus succéda dans l'imprimerie.

2: ( JEAN HIST DOME . ites off and off

3. Consauvs Hist., feères, imprimerent en société à Spire, en 1483. Le nom de Jean ne paraît plus après cetté époque, mais Conrad continua l'art de l'imprimerie jusqu'à le fin du siècle. Nous avons de lui Speculum conscienties, dont la souscription porte: MCCCCXLVI (1446); où l'on a mis un L à la place d'un Cily a plus d'un exemple de fautes typographiques semblables dans les impressions du XV. siècle. Au reste, il est incontestable que cette impression est de l'an 1406, car nous avoins mpression est de l'an 1406, car nous avoins

<sup>(157)</sup> Il se titre, dans les souscriptions, civis consustaris Spirensis.

de ce même aruste: Austaritates Aristatelle; Seneca, etc., portant mot à mot la même souscription, où on lit MCCCCXCVI. D'alleurs, toutes les marques typographiques de ladite impression démontrent cette vérité.

## ART. XVII. TREVISO (158).

1 4 7 1.

Théviso, est une des premières villes de l'état de Venise, qui reçut l'imprimerie. Gérard de, Lisa, habile artiste flamand, l'y établit en 1451, comme on le verra dans la liste suivante des imprimeurs de cette ville.

## Imprimeurs à Tréviso dans le XV. siècle.

1. Gerandus de Lisa, de Flandria, habile artiste, porta le premier l'imprimerie à Tréviso, o de 1471, il imprima le Mercurius Trimegister: cet artiste passa à Venise en 1477 (V. art. Venise, n.º 39); il revint ensuite à Tréviso, où il imprimait encore en 1498. Nous

<sup>(158)</sup> Tarvisium, ville épiscopale, capitale de la Marche Trévisane, à 7 lieues de Venise.

avons aussi une impression faite par Gérard de Flandria, à Udine, en 1485. Voyez cet article.

- MICHAEL MANZOLI, ou Manzolini, de Parme, dont nous avons plusieurs impressions faites à Tréviso, depuis l'an 1476 jusqu'à 1482.
   Cet artiste eut pour correcteur Jerôme Bonini, de Tréviso.
- 3. HERMANUS LEVILADIS (LICHTENSTEIN), de Cologne. Cet artiste commença à imprimer à Vicence, en 1475, et, ayant passé ensuite à Tréviso, en 1477, il y mit sous presse Terentii comædiæ: il revint cette même année à Vicence, où il resta jusqu'en 1480, qu'il quitta de nouveau cette ville pour aller à Venise, où il imprimait encore en 1494, Voyez ci-devant, art. Venise.
- 4. Bernardus de Colonia imprimait à Tréviso en 1477 et 1478.
- 5. Bartholomeus Confoloreni, ou de Confaloneriis, de Salodio Brixiensis, imprimait à Tréviso, en 1478, 80, 81 et 83.
- 6. Bernardinus Celerius, de Luere, imprimait, à Tréviso, Dionysius Halicar., 1486. Tome I. 32

Voyen, ce que nous avons dit de cet artiste, à

- 7. JOBANNES RUBEUS (ROSSI), Vercellensis, a imprimé à Tréviso, depuis l'an 1480 jusqu'à 1485: il passa ensuite à Venise, où il continua l'exercice de son art. Voyes art. Venise.
- 8. Moretlus Gerradinus. Le nom de cet artiste ne se trouve que dans une impression, qu'il a faite à Tréviso, en 1481, en société avec Bart de Confaloneriis. P. ci-dessus, n.º 5.
- o. Paulus de Ferranta imprimait en 1481, et en société avec Bertochius, qui suit, en 1480.
  - Dionysius Bearochus ou de Bertochis, Bononiensis,
- 11. PERECRINUS, ejus socius (sans doute Peregrinus de Pasqualibus), imprimèrent en société en 1482. Voyez, au sujet de Dionysius Bertochus, art. Venise.

# ALE XVIII. BOLOGNE.

Ptolemai, imprimée à Bologne par Domini-

que de Lapis, a fait croire à quelques personnes, que l'imprimerie avait été établie dans cette ville en 1462 | mais on sait bujourd'hui, à n'en point douter, que c'est une faute typographique qui s'est glissée dans la souscription de cette impression, où, au lieu de 1482, ou peut-être 1492, on a imprimé 1462 (159). En effet, le premier ouvrage imprinté par Lapis, avec date, est de l'an 1476. D'alleurs; dans la préface de la susdite édition de Ptolémée, il est dit, que Philippe Beroalde y avait mis la dernière main, après avoir compulsé les anciens géographes (160,). Or si, selon les auteurs de sa vie, Béroalde n'avait que neuf ans en 1462, comment aurait-il pu s'occuper, dans un âge aussi tendre, de la correction de cet important ouvrage? Ajoutez à cela, que la susdite édition de Ptolémée. prétendûment imprimée en 1462, a des signa-

<sup>(159)</sup> Il y en a qui pensent, non sans fondement, qu'an lieu de M. cccc. LXLII, selon l'usage du temps, on a imprimé, par erreur, M. cccc. LXII, omettant le derhier L.

<sup>(160) «</sup> Extremam, y est-il dit, emendationis manum « imposuit Philippus Beroaldus, qui Plinii, Strabous, « reliquorumque id genus scriptorum geographiam cum

<sup>«</sup> Ptolemæo conferens, ut esset quam emendatissimus,

<sup>«</sup> laboravit, etc. »

tures; or, l'usage des signatures, dans l'imprimerie, n'a commencé que vers l'an 1472; on conviendra donc aisément de l'absurdité d'une telle prétention.

L'époque de l'établissement de l'imprimerie dans la ville de Bologne, ne peut être fixée qu'à l'an 1471, comme on le verra dans la notice suivante.

## Imprimeurs à Bologne dans le XV. siècle.

- 2. Andreas Portilla, de Parme, dont nous avons une impression faite à Bologne en 1473. Ce Portilla rétourna ensuite à Parme, sa patrie, où il imprimait encore en 1481.
  - 3. Uco Rucenius on Ruggeri, Regiensis,

commença à imprimer à Bologne, en 1473. Nous avons de cet artiste un très-grand nombre d'impressions, faites depuis cette époque jusqu'à la fin du XV. siècle.

- 4. Doninus Bertoceus, Regiensis, imprima, en société avec Ruggeri, *Manilii Astronomicon*, 1474, in-fol.
- 5. Dominicus de Lapis, dont nous avons plusieurs impressions, depuis l'an 1476 jusqu'à 1482.
- Zampoll. Nous n'avons qu'une seule impression, de 1476, portant le nom de Zampoll, qu'on croit être Jean-Paul Zaffone.
- 7. Johannes Scriber ou Schriber, de Annuntiata, imprimait en 1478 et 1479.
- 8. Henricus de Colonia, dont nous avons plusieurs impressions faites à Bologne, depuis 1478 jusqu'en 1485. Cet artiste changea souvent de domicile: il avait imprimé à Bresse, en 1474, d'où il passa à Bologne: il alla ensuite à Sienne, où il imprima jusqu'en 1489; de là il passa à Lucques, en 1490 et 91; cusuite à Nozani, et finalement à Urbin, où il imprimait en 1493.
- 9. JOHANNES DE NOERDLINGEN exerçait l'art de

l'imprimerie à Bologne, en 1480 : il imprima en société avec Henri de Harlem, ci-après, en 1482.

- 10. Balthasar de Hyruberia, ou Ruberia, imprimait en 1481 et 1486.
- 11. Henricus de Harlen imprimait à Bologne, en 1482, en société avec J. Noerdlingen (V. n.º 9), avec lequel il imprima aussi à Venise, en 1483 : en 1485, il imprima avec Mat. Crescentinus, et en 1487 et 88, avec J. Walbeck. (Voyez ci-après, n.º 15 et 16.) Cet Henri de Harlem, aussi inconstant que Henri de Cologne, quitta Bologne, en 1488, pour aller à Sienne, où il imprima jusqu'en 1499. Nous avons encore des impressions faites à Lucques et à Nozani par cet artiste.
- 12. Dominicus di Silvestrao di Cini, de Monte-Pulciano, dont il nous reste une impression, de 1482.
- 13. Petrus de Heidelberga, dont le nom se trouve dans une impression de 1482.
- 14. Abraham Ben Chaim, Pisauriensis, imprima à Bologne, en 1482, Pentatheucus hebraice. Voyez ci-après, art. Ferrane, n. a 7:
  - 15. MATTHEUS CRESCENTINUS. Le nom de cet

artiste se trouve dans une impression de 1485, avec Henri de Harlem. V. ci-dessus, n.º 11.

- 16. JOHANNES WALERCE IMPRIMAIT à Bologne, en 1485, avec Barth. de Trajecti, ci-après; en 1489 et 88, il imprima en société avec Henri de Harlem (V.n.º11): il passa ensuite à Sienne, où il imprima avec le même Henri de Harlem, en 1488 et 89; de là il revint à Bologne, où il imprimait encore en 1495.
- 17. Bartholomeus Trajecti imprima à Bologne; en 1485 et 1495, en société avec J. Walbeck, qui précède.
- 18. F. Plato de Benedictis, de Bologne, dont nous avons un grand nombre d'impressions, depuis l'an 1487 jusqu'en 1500 : il imprimait le plus souvent avec son associé Benedictus Hectoris, qui suit.
- 19. BENEDICTUS HECTORIS, de Bologne. Cet artiste imprima un grand nombre d'ouvrages, tant en société avec Plato de Benedictis, qui précède, qu'en particulier, depuis l'an 1487 jusqu'en 1500.
- 20. Dionysius Bertochus ou de Bertochis, de Bologne, imprima en 1487. Cet artiste changea souvent de domicile; il imprima en

six différens endroits. Voyez ci-devant, art. Venise, n.º 97.

- 21. Bacillerius de Bacilleriis, de Bologne, imprima depuis l'an 1487 jusqu'à 1493.
- 22. Fratres de Campiis (Fratelli de Campii) imprimaient en 1490.
- 23. HECTOR FAELLI, de Bologne, imprimait dans cette ville en 1492 et en 1500.
- 24. Johannes Jacobus de Fontanetts imprimait à Bologne en 1492 : il se nomme, dans une impression de 1495, Jo. Jac. de Fontanetis, de Regio, cognominatus de Laberinis.
  - 25. JOHANNES JACOBUS DE BENEDICTIS
- 26. HIERONYMUS DE BENEDICTIS, dont nous avons une impression faite à Bologne, en 1492.
  - 27. S HIERONYMUS DE PULLIS
- 28. JOHANNES DE MAZOCHIS, dont nous avons une impression, de 1492.
- 29. HERCULES NANI imprimaît en 1492, 93 et 94.
- 30. Danesius ou Dionysius Hectoris, dont nous avons une impression, de 1494.

- 31. Franciscus de Ragazonieus imprimait en 1494.
- 32. Calicula Bazalerius, de Bazaleriis, imprimait à Bologne en 1495, 98 et 99.
- 33. Justinianus ne Ruberia, dont nous avons des impressions, depuis 1495 jusqu'à 1499.
- 34. Jacobus de Ragazonibus, dont nous avons une impression, de 1495.
- 35. Jo. Jacobus Regiensis, que je crois être le même que celui du n.º 24, imprimait en 1497.
- 36. Gentilis Chartarius de Recacus, ou Zentilis Cartarius, imprimait en 1497.
  - 37. Hierovinos de Benedicris imprimait en
- 38. Galeacius Rucerius imprimait en 1497.
- 39. Vincentius et fratres de Benedictis, Bononienses, imprimaient en 1498.
- 40. Johannes Antonius Platonides de Benedictis imprimait en 1499.

Tome I.

## ( 258 )

#### ART. XIX. FERRARE.

### 1471.

L'ART typographique fut introduit dans la ville de Ferrare par Andreas Belfortis, qui, en 1471, y imprima Martialis epigrammata, et autres ouvrages. Voici la liste des imprimeurs de cette ville célèbre de l'état ecclésiastique. 5

## Imprimeurs à Ferrare dans le XV. siècle.

- T. ANDREAS BELFORTIS, CALLÚS OU Gallicus, Français d'origine, et bourgeois de Ferrare, fut le premier artiste qui établit une imprimerie dans cette ville, où il imprima plusieurs bons ouvrages, depuis l'an 1471 jusqu'à 1493 son nom ne se trouve plus, dans aucune impression postérieure à cette époque.
- 2. Augustinus Carrentus, fils de Bernard Agostini, imprima à Ferrare en 1474, 1475 et 1476.
  - 3. | Petrus de Arancevo
- 4. (JOHANNES DE TORNACO imprimèrent, en société, Nic. de Tudeschis consilia, 1475, in-fol.

- 5. Johannes Picardus imprimait en 14755
- 6. Severinus, ou Severus de Ferrara, imprimait en 1475 et 1476.
- 7. Abraham Chaim, Juif, natif de Pesaro, imprimat à Ferrare en 1476 et 1477: il avait déjà imprimé à Mantoue en 1476. Cet artiste imprima ensuite à Bologne, en 1482, Pentateuchus hebraice, où il se nomme Pisaurensis tinctor; de là il passa à Soncino, où il imprimait en 1488.
- 8. LAURENTIUS DE RUBEIS (ROSSI), de Valentia, dont nous avons plusieurs impressions faites à Ferrare, depuis l'an 1485 jusqu'en 1500: il imprima en société avec And. de Grassis, qui suit.
- 9. Andreas de Grassis, de Castronovo, a imprimé en société avec de Rubeis, qui précède, en 1492 et 1493.

## ART. XX. NAPLES.

#### 1471.

L'impaimente fut établie à Naples en l'an 1471: Sixtus Riessinger, de Strasbourg, fut le premier artiste qui dressa une presse dans cette 33. ville; le premier ouvrage qu'il y imprima fut Bartholi de Saxoferrato lectura, in secundam part. cod., 1471, in-fol. Voici la liste des imprimeurs de Naples, avant l'an-1500.

## Imprimeurs à Naples dans le XV. siècle.

- 1. Sixtus Riessinger, de Strasbourg, prêtre, porta l'imprimerie, en 1471, dans la ville de Naples, où il se fit chérir par sa conduite et par ses bonnes mœurs: il refusa, par modestie, un évêché et d'autres dignités ecclésiastiques que hui présenta le roi Ferdinand, qui espérait par-là le fixer dans ses états. Nous avons plusieurs impressions faites par Sixtus Riessinger, depuis l'an 1471 jusqu'en 1479: il quitta la ville de Naples pour se rendre à Rome; du moins on croit que éest le même qui, sous le nom de Sixtus, imprima dans cette ville avec George Allemand, en 1481 et 1483. Riessinger a imprimé quelquelois en société avec Franc. Tuppo. P. ci-après, n.º 6.
  - 2. Annaldus de Bruxella, est un des premiers imprimeurs de Naples. Nous avons de cet artiste plusieurs impressions, faites depuis l'an 1472 jusqu'à 1477.
    - 3. MATTHIAS MORAVUS, de la ville d'Olmutz,

est un des plus célèbres imprimeurs de la ville de Naples, où il imprimait depuis l'an 1475 jusqu'à 1490: ses impressions sont d'une grande beauté. Cet artiste avait imprimé à Gênes, en 1474. Voyez cet article.

- 4. Bertholdus Rying ou Riching, de Strasbourg, imprimait en 1475 et 1477.
- JUDOCUS HAVENSTEIN OU Hoenstein, du diocèse de Spire, imprima à Naples en 1475.
- 6. Franciscus de Tuppo, Napolitain, imprima, en société avec Sixtus Riessinger, en 1475, 77, 78, et en particulier en 1480 et 1482. Cet artiste se qualifie dans les souscriptions, Scriba regis Ferdinandi legumque studiosus.
  - 7. | HENRICUS ALDING
- 8. Perecennus Bermentlo imprimèrent, en société, Psalterium, 1476, in-4°. Alding avait imprimé auparavant à Messine, en 1473.
  - 9. Conradus Guldemund imprimait en 1478.
  - 10. J JOAN. ADAM, de Polonia,
- 11. Nic. Jacques de Luciferis, de Naples, imprimèrent en société en 1478.

- 12. Pranciscus de Dino, de Florence, imprimait à Naples, en 1/80: il quitta cette ville pour se rendre à Florence, sa patrie, où il imprima depuis 1/48 i jusqu'à 1/496. Voyez ciaprès, art. Florence.
- 13. Samuel Ben Sam., de Rome, Juif de nation, imprimait à Naples, en 1487.
- 14: Joseph Gunzenheuser, fils de Jacob, Allemand, Juif, dont nous avons des impressions, en hébreu, de 1487 et 1490.
- 15. HEBREI SONGINATES, les Juifs de Soncino, célèbres dans l'histoire de la typographie hébraïque, imprimèrent à Naples, en 1490 et 1491. Voyez art. Soncino.
- 16. Avolfo de Canthono, citoyen de Milan, imprimait à Naples, en 1492.
- 17. Ascher, fils de Peretz Mintza, probablement juif portugais, imprimait à Naples, en 1492.
- 18. Josvan on Josuas Salomon, Juif de Soncino, imprimait en 1492.
  - 19. Antonius Goutier imprimait en 1493:
  - 20. Solution Johannes Tresser, de Hochstett, et
  - 21. ( MARTINUS D'AMSTERDAM, imprimèrent

en société à Naples, en 1498. Ce Martin d'Amsterdam imprimait à Rome, en 1500.

#### ART. XXI. PAVIE.

#### 1471.

MAITTAIRE fait mention d'un ouvrage, intitulé: Joh. Matthæi de Gradibus opera medica. imprimé à Pavie, en 1471, in-fol. Cet ouvrage est sans doute le même qui est rapporté par Tiraboschi, d'après Argelati (Script. Mediol., tom. 1, part. II, col. 608), sous ce titre: Johannis Matthæi de Ferrariis de Gradi, practice prima et secunda pars una cum textu noni ad Almansorem do. Rasis. Papiæ, MCCCCLXXI die IX octobris, in-fol. C'est sur la foi de cet auteur que nous avons fixé l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans la ville de Pavie à l'an 1471. Cependant nous ne voyons aucune autre impression faite à Pavie, avec date, depuis ladite époque jusqu'en 1476, ce qui est assez remarquable. Quoi qu'il en soit, voici la liste des imprimeurs de Pavie avant l'an 1500.

Imprimeurs à Pavie dans le XV.º siècle.

1. Antonius de Carcano ou Carchano, de Milan, est le premier artiste imprimeur dont



il soit fait mention dans l'histoire typographique de la ville de Pavie: il a imprimé un nombre considérable d'ouvrages, depuis l'an 1476, qui est la date de la première impression où son nom se trouve, jusqu'en 1497.

- Damianus, ex nobilibus de Confaloneriis, de Binascho, imprimait depuis 1477 jusqu'a 1483.
- 3. Jacobus de Sancto Petro imprimait en l'an 1477.
- 4. Franciscus de Sancro Petro, peut-être frère du précédent, imprimait en 1478-1481.
- 5. Franciscus Girardengeus, de Novis, dont nous avons plusieurs impressions faites à Pavie, depuis 1480 jusqu'à 1498. Pour éviter des répétitions, voyez ce que nous en avons dit ci-devant, art. Venise, n.º 92.
- Nicolaus Girardenghus, de Novis, probablement frère du précédent, imprimait à Pavie, en 1482 et 1483 : il avait imprimé auparavant à Venise. Voyez art. Venise, n.º 49.
- 7. Hieronymus de Durantis, ou *Durantibus*, imprimait à Pavie, en 1483-1493. Cet artiste passa ensuite à Padoue, et de là à Venise, où il imprimait encore en 1494.

- 8. Julianus de Zerbo, de Pavie, imprimait en 1483 et 1484.
- Benicaus ou Beniaus de Honare, après avoir imprimé long-temps à Milan (V. ci-devant, art. Milan), passa à Pavie, où il imprima en 1483.
- Andreas Papiensis, dont nous avons une impression, faite en 1483.
- 11. Christophorus de Canibus, de Pavie, dont nous avons plusieurs impressions, depuis 1484 jusqu'à 1499: il imprima quelquefois en société avec Étienne de Georgiis, qui suit.
- 12. STEPHANUS DE GEORGHS imprima à Pavie, en société avec Christ. de Canibus, qui précède, en 1484 et 1485.
- 13. JOHANNES ANTONIUS DE BIRETTS, de Papia, imprima un grand nombre d'ouvrages, depuis 1486 jusqu'à 1492 : il avait imprimé à Venise, en 1483. Voyez ci devant, article Venise.
- 14. Martinus de la Valle, de Montferrat, imprimait à Pavie, en 1488 et 1489.
  - 15. GABRIEL GRASSUS OU de Grassis, de Pa-Tome I. 34

vie, dont nous avons une impression, de 1490: il avait imprimé auparavant à Venise. Voyez cet article.

- 16. LEONARDUS GERLA, GERULA OU de Gerlis, de Pavie, imprimait en cette ville en 1494-1498.
- 17. Johannes Antonius de Honate, frère de Béniche (V. ci-devant, n.º 9), avec lequel il avait imprimé à Milan, depuis 1477 jusqu'à 1489, vint s'établir ensuite à Pavie, où il imprimait en 1491 et 1493. Voyez ci-devant, art. Milan.
  - 18. | BERNARDINUS
- 19. AMBROSIUS DE ROUELLIS imprimèrent en société à Pavie, depuis 1493 jusqu'à 1499.
  - 20. | JOHANNES ANDREAS DE BOSCHO
- 21. MICHAEL GARALDUS imprimèrent à Pavie, depuis 1495 jusqu'à 1498.
  - 22. ALOYSIUS COMENSIS
- 23. BARTHOLOMEUS DE TROTTIS imprimèrent en 1497.

24. Franciscus de Guaschis, de Stradella, imprimait en 1498.

25. MICHAEL

26. BERNARDINUS, fratres de GARALDIS, imprimaient en 1498 et 1499.

27. ( JOHANNES DE LIGNANO, de Milan,

GIRALDUS DE ZEUS, de Tridino, imprimèrent en société en 1499.

29. JACOBUS DE PAUCIS DRAPIS imprimait en 1500.

#### ART. XXII. FLORENCE.

1471-1472.

L'ART de l'imprimerie fut établi à Florence, par Bernard Cennini et ses enfans, en 1471. Il est vrai que le Commentaire de Servius sur Virgile, qui est la première impression faite à Florence (161), ne fut achevé qu'au mois

<sup>(161)</sup> On cite un opuscule, intitulé : Vita de S. Caterina da Siena; in Firenze, Cennini, 1471; mais cette impression est très-douteuse.

d'octobre de l'an 1472; mais il paraît constant que l'impression du Commentaire sur les Bucoliques, était déjà faite en 1471. Voici la souscription qu'on trouve à la fin desdites Bucoliques : « Ad lectorem Florentiæ VII idus no-« vembres MCCCCLXXI. Bernardus Cen-« nius aurifex omnium judicio præstantissi-« mus : et Dominicus eius F. egregiæ indolis « adolescens: expressis ante chalybe caracteri-« bus, ac deinde fusis literis volumen hoc pri-« mum impresserunt. Petrus Cenninus Ber-« nardi eiusdem F. quanta potuit cura et di-« ligentià emendavit, ut cernis. Florentinis in-« geniis nil ardui est ». Passons maintenant aux imprimeurs de Florence pendant le XV.º siècle.

## Imprimeurs à Florence dans le XV. siècle.

1. Bernard Cennent, habile orfèvre, avec ses deux enfans Dominique et Pierre, fut l'auteur de l'établissement de l'imprimerie dans la ville de Florence; cependant, Pierre, comme homme de lettres, ne s'occupait qué de la correction. (Voyez à ce sujet la souscription cidessus rapportée, de leur première impression.) Au reste, il paraît que ces artistes abandonnèrent l'imprimerie peu après son établissement, du moins leurs noms ne se trouvent

plus dans les impressions postérieures à l'an 1472. Peut-être ont-ils répris l'art de l'orfevrerie, comme plus lucratif.

- 2. DOMINIQUE CENNINI, fils de Bernard, exerça l'imprimerie avec son père (V. l'article précédent). Quant à son frère Pierre, il ne peut pas être regardé comme imprimeur.
- 3. Johannes Petrat, de Moguntia, dont nous avons: Il philocolo di Boccacci, à la fin duquel on lit: « Magister Jovannes Petri de Mo« gontià scripsit hoc opus Florentiæ die XII « novembris MCCCCLXXII (162) ». Cet artiste imprima dans la suite, en société avec Mat. de: Morganis, dont nous parlerons ci-après, plusieurs ouvrages, depuis 1490 jusqu'à 1494:

<sup>(163)</sup> Je pense qu'il s'est glissé une faute typographique dans la date de cette souscripton; en effet, il est difficile de croire que Johannes Petri, après avoir imprimé cet ouvrage en 1472, soit resté dans l'inaction, et ait abandonné la typographie pendant dix-huit ans, c'est-è-dire, jusqu'à l'an 1490, que son nom se trouve, pour la première fois, dans les impressions de Florence: pent-être cette date n'a-t-elle pas de rapport au temps de l'impression, mais à celui de la copie, faite par le susdit J. Petri, scripit hoc opus; ce qui ne paraît pas bien probable dans un temps où l'imprimerie avait déjà fait tant de progrès.

son nom se trouve, pour la dernière fois, dans une impression de 1407.

- 4. Nicolaus Laurentii, Alemannus, du diocèse de Breslaw, en Silésie, a imprimé à Florence, depuis 1477 jusqu'à 1486.
  - 5. Dominicus de Pistoia
- 6. Petrus de Pisa, religieux de l'ordre de Saint Dominique, établirent une imprimerie dans le monastère de S. Jacques de Ripoli, situé hors la porte S. Nicolas, à Florence, où ils imprimèrent divers ouvrages, depuis l'an 1476 jusqu'en 1483.
- 7. ANTONIUS BARTHOLOMEI MISCOMINI, dont nous avons plusieurs impressions, depuis l'an 1481 jusqu'à 1405. Cet artiste imprima aussi à Modène, en 1489 et 1489, en société avec Dominique Richizola.
- 8. Franciscus de Dino, Jacobi Chartari filius, a imprimé à Florence, sa patrie, depuis 1481 jusqu'à 1496: il avait imprimé auparavant à Naples, en 1480.
- Franciscus Bonacursius, de Florence, dont nous avons des impressions, depuis l'an 1485 jusqu'à 1496.

- 10. Antonius Francisci, alias de Consortibus, de Venise, imprimait à Florence, en 1487, 88 et 92: il quitta ensuite Florence pour aller à Venise, où il imprimait en 1499.
- 11. Bartholomeo di Francesco, de Florence, dont nous avons: Il laberinto d'amore, di Boccaccio; in Firenze, 1487, in-4.°: il imprimait encore en 1496 et 1497.
- 12. JACOBUS CAROLI, clericus Florentinus, imprimait en 1487, 88 et 89.
- Perrus Honofrii, de Bonacursis, împrimait en société avec Jacobus Caroli, qui précède, en 1488 et 1489.
- 14. Demetrius Chalcondilas, Cretensis, est compté, par Orlandi, parmi les imprimeurs de Florence et de Milan; mais je pense que ce savant était plutôt l'éditeur et le correcteur que l'imprimeur des ouvrages grecs, imprimés dans ces villes.
- 75. LAURENTIUS MATTHEI DE MORCIANIS, clericus Florentinus, s'associa avec Johannes Petri de Moguntia, dont il est fait mention au n.º 3, avec lequel il imprima depuis l'an 1490 jusqu'en 1496.

16. Bartholomeus, prêtre de Florence, dont il nous reste des impressions faites en 1492, 93 et 97.

17. Laurentius Francisci de Alopa, de Venise, imprimait en 1494 et 1496.

18. Societas Colubri (del Dracho). Nous avons deux impressions faites à Florence, en 1497 et 98, sous le nom de cette société.

19. Philippus Junta (Giunta), de Florence, imprimait en 1497 et 1500.

20. Gerardus de Harlem, dont nous n'a-; vons qu'une seule impression, de 1498.

21. LEONARDUS DE ARIGIS, de Gesoriaco, im-

22. Andreas Ghyr, de Pistoia, imprimait en 1500.

# ART. XXIII. CRÉMONE.

# 1.472.

L'impression de Angeli de Perusio lectura sup. I. P. ff. novi, faite à Crémone par D. de Paravisino et Étienne de Merlinis, prouve que l'imprimerie l'imprimerie a été établie dans cette ville en 1472 (163); cependant il est très-remarquable que, depuis cette époque jusqu'en 1492, c'est-à-dire, dans l'espace de vingt ans, l'on n'y a fait aucune autre impression. Voici la liste des imprimeurs de cette ville avant l'an 1500.

### Imprimeurs à Crémone dans le XV.º siècle.

- DIONYSIUS DE PARAVESINO, OU Para-
- 2. STEPBANUS DE MERLINIS, de Leucho, imprimèrent en société à Crémone, en 1472, l'Angeli de Perusio lectura, dont il est fait mention ci-dessus : c'est la seule impression faite en cette ville par ces artistes : le nom de Merlinis ne se trouve plus dans aucune impression connue. D. de Paravesimo imprima à Come, en 1474, et ensuite à Milan, en 1476.
  - 3. Bernardinus de Misintis, de Pavie, im-

<sup>(163)</sup> Cette impression est constatée; en voici la souscription : « Impressa et completa fuit per doctiss ma-« gistros Dionysium de Paravesino et Stephanum de

<sup>«</sup> Merlinis de Leucho territorii Mediolanensis in civitate Cremone sub anno dominios incarnationis 1472.

<sup>«</sup> die Martii, 26 Januarii. »

<sup>.</sup> Tome I.

prima à Crémone, en 1492, en société avec Cæsar Parmensis, qui suit: il quittà cette ville pour aller s'établir à Bresse, où il imprima depuis l'an 1492 jusqu'à 1500.

- 4. Cæsar Parmensis imprimait en 1492 et 1494 : il avait imprimé à Bresse en 1492.
- 5. Basayaus Uncarorum imprima en société avec Cæsar Parmensis, en 1494.
- 6. Carolus de Darleriis, de Crémone, imprimait en 1495-1500.

# ART. XXIV. FIVIZANO (164).

On ne connaît qu'une seule édition des Œuvres de Virgile, imprimée à Rivizano, en 1472, par les nommés Jacques; Barrisre, prêtre, et ALEXANDRE, associés. Voici la souscription de ce livre, elle renferme l'histoire entière de l'imprimerie de ce lieu, et la notice de ses imprimeurs dans le XV. siècle.

<sup>(164)</sup> Fivizano, bourg situé en Toscane, dans le Lunegiane.

... « Sculpserunt docti manibus ; sed pectore firms

and Carmina Virgilii hatis super sethera noti

s Qui Fiuizani ujuunt super oppida digni.

MCCCC. LXXII. »

time have of

L'imprimeur Jacques; dont il est ici question, est probablement le même que Jacobus Lunensis de Fevizano, qui, selon toute apparence, imprima, dans sa patrie, Juvenalis satyræ, sans date (Foyez, à ce sujet, Juvenalis satyræ, ci-après dans le dictionnaire). Ce Jacobus de Fivizano imprima ensuite à Venise, en 1477, in domo Marci de Comitibus.

### ART. XXV. PADOUE.

. 6 . 6 desti 261, 4 7 2.

L'IMPRIMENTE fut établie à Padoue, en 1472, par Barth. de Valdezochio, et Martin de Septem Arboribus, comme on le verra dans la notice suivante.

Imprimeurs à Padoue dans le XV: siècle.

BARTHOL. DE VALDEZOCHIO, de Padoue,

2. MARTINUS DE SEPTEM ARBORIBUS, Pru-

tenus, portèrent l'imprimerie à Padoue, où ils mirent sous presse La Fianmetta di Boccaccio, qu'ils achevèrent d'imprimer le 21 mars 1472. Ces artistes imprimèrent en société jusqu'en 1473, après laquelle époque le nom de Martin ne paraît plus dans aucune impression. Bartholomé imprimait encore en 1476.

- 3. LAURENTIUS CANOZIUS, Lendenariensis, commença à imprimer aussi en 1472, mais sa première impression est datée du decima kalend. decembris : le nom de cet artiste ne se trouve plus dans aucune impression postérieure à l'an 1474 : il imprimait Impensis nobilis Vincentini Jahannis Philippi Aureliani et fratrum.
- 4. LEONARDUS ACEATES, de Basileà, dont il hous reste une impression faite à Padoue, en 1473. Voyez, au sujet de cet artiste, art. Venuse, n.º 10.
- 5. Albertus de Stendarl imprimait en 1475 et 1476 : il avait imprimé à Venise, en 1473.
- 6. Petraus Maufer, de Rheims, dont nous avons des impressions, depuis 1474 jusqu'à 1479. Voyez, au snjet de cet artiste, art. Venise, n.º 56.

7. Nicolaus Perar, de Harlem, imprimait à Padoue, en 1476: Il passa à Vicence, en 1477.

8. Johannes, Massys Heabour, de Seligenstadt, dans la Eranomie, a imprimé à Padoue, depuis 1475 jusqu'à 1480. Cet imprimeur passa ensuite à Venise (V. cet article, n. °73). On le trouve désigné tantôt sous le nom de J. de Seligenstadt, tantôt sous celui de Joh. Herbort, Joh. Magnus, etc.

9. Bennahdinus Celerius, de Lucre, dont il ne nous reste qu'une impression de Padoue, de 1478. Voyez art. Venise, n.º 46.

10. MATTREUS CERDONIS ou de Cerdonis, de Windischgractz, en Styrie, dont nous avons plusieurs impressions, depuis l'an 1481 jusqu'en 1487.

11. HIERONYMUS DURANTIS, ou de Durantibus, imprimait à Padoue, en 1493 et 1497 : il avait imprimé à Pavie, en 1483.

### ART. XXVI. MANTOUE.

#### 1472.

Mantoue, une des plus anciennes villes de la Lombardie, patrie de Virgile, reçut l'imprimerie en 1472. Nous avons des impressions faites dans cette ville, portant la date de 1472; par quatre artistes différens; cependant il paratit que "cest Pierre "Adam" de Michaelibus qui, le premier, eut la geore d'y avoir introduit l'imprimerie; comme on le verra dans la notice suivante. Il participat de la comme de

PIERRE ADAM DE MICHAELBUS, de Mantone, fut le premier artiste qui exerca l'imprimerle dans cette ville, comme il le témoigne lutmème dans la souscription du Tractatus ma leficiorum, de 1472, on il est di

« Illic nullus eo scripserat ere prius. » & 1 1 119 119

Au reste, nous n'avons que deux impressions faites par cet artiste en 1472 (n. 1911)

2. Georgius, tiens a sammer part tieva fi

3. PAULUS, Theutonici, imprimèrent en société à Mantoue, en 1472, Capitoli lit Danti. C'est la seule impression connue de ces artistes, à moins que Paulus ne soit le même que celui qui se trouve désigné ci-après, soits le nom de Paulus Joh. de Putzbach.

4. Thomas Serrem Castrensis, de civitate Hermanni, ...

5. JOHANNES VURSTER DE CAMPIDONIA, imprimèrent en société; en 1462. Vurster imprima seul en 1474: il passa ensuite à Modène; où il imprimait en 1475 et 1476. Thomas Septem Castrensis imprimait aussi à Modène, en 1481.

- .6. Paulus Johannes, de Putzbach, du diocèse de Mayence, dont nous avons plusieurs impressions faites à Mantoué, depuis 1475 jusqu'à 1481: peut-être est-il le même artiste que celui ci-dessus désigné, n.º 8, sous le nom de Paulus, Theutonicus.
- 7. JOHANNES SCHALLUS, docteur en médecine, physicien, imprimait en 1475 et 1479.
- 8. Abraham Chaym, ou Konath, Juif, dont il y a une impression faite à Mantoue, en 1476. Voyez ci-dessus, art. Ferrare, n.º 7.
- 9. ALVIXIUS (LUDOVICUS) DE SILIPEANDIS imprimait en 1480.
- 10. VINCENTIUS BERTOCHUS, Regiensis, imprimait en 1498.

# ART. XXVII. MONTEREALE.

### 1472.

Montréal, ville de Sicile, près de Palerme, dans le val de Mazare, reçut l'imprimerie en 1472: Antonius Matthias, d'Anvers, et son associé Balthasar Cordier, y imprimèrent, pour la première fois, S. Antonius de instructione confessorum, 1472, in-4°.

### Imprimeurs à Montréal dans le XV. siècle.

- 1. Antonius Matrix, quondam Andreæ de Antuerpia,
- 2. (BALTASAR CORDERIUS, imprimèrent en société à Montréal, en 1472 et 1473 : le nom de ces artistes ne se trouve plus dans aucune impression postérieure à l'an 1473.
- 3. Dominicus de Nivaldis et fils, imprimerent Æsopi fabulæ latino carmine, 1481, in-fol.

### ART. XXVIII. JESI, en latin, Æsium.

#### 1472.

JESI, petite ville de l'état ecclésiastique, dans la Marche d'Ancône, recut la typographie en 1472. 1472. Nous avons la Comedia di Dante, imprimée dans cette ville, en 1472: le nom de l'imprimeur ne s'y trouve pas, mais c'est indubitablement Fréderic de Vérone, qui est le seul artiste connu qui y ait exercé l'art de l'imprimerie jusqu'en 1475.

Faidemeus Venomensis est le seul imprimeur connu à Jesi, dans le XV., siècle : son nom ne se trouve plus dans aucune impression postérieure à l'an 1475.

ART. XXIX. MUNSTER, EN ARGOW (165).

en en combagnat , 1 4 9.2.

Us chanoine de l'église de Munster, bourg situé dans l'Argow, au canton de Berne, en Suisse, y établit l'imprimerie, en 1472, et non en 1470, comme le porte la souscription du Mammotrectus, imprimé par ce même chanoine.

Cette édition du Mammotrectus, qui est très-rare, porte en effet la date de 1470, im-

Tome I.

<sup>(165)</sup> En latin, villa Beronensis, du nom d'un comte de Lensbourg, appelé Bero, qui, dans le dixième siècle, y fonda une abbaye.

primée en toutes lettres; cependant on a lieu de croire qu'elle est postérieure de quelques années à cette date. En effet, le chanoine de Munster, en imprimant cet ouvrage sur un exemplaire de l'édition de Mayence, de l'an 1470, faite par le célèbre Schoiffer, porta l'exactitude au point de copier la date même de l'impression, presque dans les mêmes termes : Sub anno ab incarnatione Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo in vigilid sancti Martini episcopi; car, comment peut-on nous faire croire, en supposant que ces deux imprimeurs eussent mis sous presse, dans le même temps, le Mammotrectus, dont il s'agit, qu'ils eussent achevé de l'imprimer précisément le même jour, c'est-àdire . la veille de S. Martin : in vigilia S. Martini episcopi?

D'ailleurs, l'édition du chanoine de Munster porte des signatures, et l'on sait que le premier livre imprimé avec des signatures, est de l'an 1472, à moins qu'on ne veuille nous persusder que cet imprimeur-chanoine est le premier qui nous ait démontré l'usage des signatures dans la typographie; mais si cela est ainsi, pourquoi aurait-t-il abandonné dans les impressions postérieures une chose si intéressante? car les deux éditions du Speculum Ro-

derici, de 1472 et 1473, exécutées par ee chanoîne, se trouvent dépourvues, l'une et l'autre, de signatures, de chiffres, de réclames et de registre, dont l'usage était déjà connu dans l'imprimerie, depuis l'an 1469. Convenons donc, que l'impression du Mammotrectus, faite par le chanoîne de Munster, d'après un exemplaire de l'édition de Schoiffer, de 1470, dont il a copié la date, n'a pu être exécutée qu'en 1474 ou 1475.

Helias Helwe, autrement de Louffen, chanoine de l'église de Munster, en Argow, est le seul qui y ait exercé l'imprimerie, en 1472 et 1473.

# ART. XXX. PARME.

1473.

La première impression faite à Parme, est le Trionst di Petrarca, achevée pridié nonas martii, 1473, par André Portilia, premier inprimeur de cette ville.

Imprimeurs à Parme dans le XV. siècle.

1. Andreas Portilla, ou Portiglia, de Parme, fut le premier qui introduisit l'imprimerie dans sa patrie, où il imprima depuis l'an

1473 jusqu'en 1481 : son nom ne se trouve plus, après cette époque, dans aucune édition.

- 2. Stephanus Corallus, de Lyon, est regardé comme le plus célèbre imprimeur de Parme, où il imprima depuis 1473 jusqu'en 1477. Plusqu'en 1477 il jusq'en 1477 il jusq'en 1677 jusqu'en 1677 jusq'en 1677 jusq'en 1677 jusqu'en 1677 jusqu'e
- 3. Les Frères de la Chartreuse, de Parme, dont il nous reste une impression, de 1477.
- 4. Deiphoebus de Oliveriis imprimait en 1483.
- Ancelus Ugolettus, de Parme, dont nous avons plusieurs impressions, depuis 1487 jusqu'à 1499.

# ART. XXXI. BRESSE.

# 1473.

- Bresse, ville considérable de la Lombardie, dans l'état venitien, reçut l'imprimerie en 1473. Il paraît que cet art y fut introduit par Thomas Ferrand, et par Pierre Villa, prêtre, comme on le verra dans la notice suivante. Cependant on a prétendu fixer l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans cette ville à l'an 1472, et on s'est cru fondé sur une petite impression, intitulée : « Jac. Romani V. J. doc-« toris ac Equitis Brixiensis pro patrià ad ill. « Nic. Tronum ducem Venetum congratula-« tio. Impressum per Mag. Florentium de « Argentina, 1472, in-4.° »; mais jusqu'à « présent on n'a pas encore découvert le licu où ce Flor. de Argentina, ou de Strasbourg, a exercé l'art typographique. L'opinion la plus probable est qu'il imprimait à Venise : c'est, au reste, une conséquence mal fondée, que de croire que cette impression ait été faite à Bresse, parce que l'auteur était de cette ville.

# Imprimeurs à Bresse dans le XV.º siècle.

1. THOMAS FERRANDUS, homme de lettres de la ville de Bresse, et Picrre de Villa, qui suit, ont été les premiers auteurs de l'établissement de l'imprimerie à Bresse. Nons avons de Thomas Ferrand, Statuta Brixie, 1473, in-fol., dont l'impression lui coûta tant de dépenses

(166), qu'il paraît s'être dégoûté de l'imprimerie; car son nom ne se trouve plus que vingt ans après dans une autre impression, de l'an 1493.

- 2. Petrus Villa, prêtre, dont nous avons Virgilii opera; presbytero Petro Villa jubente die 21 aprilis 1473, in-fol., ainsi que Juvenalis et Persii satyræ, 1473, in-fol., qui sont les seules impressions faites ou dirigées par ce prêtre.
- 3. Herricus de Colonia imprimait à Bresse, en société avec Statius Gallicus qui suit, en 1474, et seul en 1475 et 76. Voyez ce que nous avons dit de cet artiste, art. Boloone, n.º 8.
- 4. Eustachius, ou Statius Gallicus, imprima en société avec le précédent, en 1474, et seul en 1475 : le nom de cet artiste ne se trouve plus dans aucune impression postérieure.

<sup>(166)</sup> C'est ce qu'il nous apprend lui-même, dans la souscription de la cinquième partie de ces statuts:

<sup>«</sup> Ex quo, dit-il, imprimi per me Thomam Ferrandum « Statuta cepta sunt, tanta signate pecunie iactura facta

<sup>«</sup> est, ut vendendi voluminis, in quo tantam operam

<sup>«</sup> impensamque imposui spes reliqua vel nulla vel exi-

<sup>«</sup> gua sit mihi. »

- 5. Boninus de Boninis, de Raguse, dont nous avons un grand nombre d'impressions faites à Bresse, depuis l'an 1480 jusqu'en 1491. Cet artiste avait imprimé à Venise, en 1498; il imprima aussi à Vérone, en 1481, 82 et 83.
  - 6. S GABRIEL PETRI OU de Petro, de Trévise, et
- 7. (PAULUS, ejus filius, dont nous avons Joan. Britannici in Persii satyras commentarii; Brixia, 1481, in-fol. Voyez sur Gabriel Petri, ci-devant art. Venise, n.º in.
  - 8. Bartholomæus Vercellensis imprimait en 1482.
- 9. Miniatus Delsera, de Florence, imprima en société avec Boninus de Boninis, en 1483.
- 10. Jacobus Britannicus, de Bresse, dont nous avons plusieurs impressions, depuis 1485 jusqu'à la fin du XV. siècle : il avait imprimé à Venise, depuis l'an 1481.
- 11. Angelus Britannicus de Pallazolo, de Bresse, frère du précédent, imprima à Bresse, depuis 1488 jusqu'en 1500 : il a imprimé quelquelois en société avec son frère Jacques.
- 12. Baptista de Farfenco, prêtre, de Bresse, imprima depuis 1490 jusqu'à 1500.

- 13. Bernardinus Misiata, ou de Misiatis, de Pavie, imprima à Bresse, depuis l'an 1492. jusqu'en 1500 : il avait déjà imprimé à Crémone, en 1492.
- 14. CESAR DE PARME imprimait en société. avec Bernardinus Misinta, qui précède, en 1492.
- 15. Rabbi Gherson, fils de Moyse, surnommé Mentzlan; de Soncino, imprimait à Bresse, en 1492 et 94: il passa ensuite à Constantinople, où il imprimait au commencement du XVI.\* siècle.
- 16. Philippus de Misinta, peut-être frère de Bernardin, imprimait en 1495.
- 17. ARUNDUS DE ARUNDIS, dont nous avons une impression, faite à Bresse, sans date.

#### ART. XXXII. MESSINE.

# 1 4 7 3.

L'impaine fut portée à Messinc, en 1473, par Henri Alding, comme on le verra dans la notice suivante des imprimeurs. Il paraît que l'art typographique ne fit pas de progrès au

XV. siècle dans Messine / ville cousidérable de Sicile, célèbre par le malheureux événement du 5 février 1783:

is fat Jean Kainer : de Phatlingen , and

# Imprimeurs à Messine dans le XV: siècle!

1. Hennicus Aldino, de Alemania, fut le premier artiste qui établit l'imprimerie dans la ville de Messine : il sortit de Rome avec des ouvriers, imprimeurs, pour se rendre à Catane, vers l'an 1471; n'y ayant pas réussi dans ses pròjets, il vinti d'établir à Messiné; on il imprimait sen 1473 et 1478 (167). Cet artiste imprimait sessi a Naplesi en 1476 et 1471; son som som nos et struver plusi dans autenne impression postérieure à l'ain 1478.

Andreas De Proces, dont nous avons Constitutiones Sicilia, 1497, in fol.

3. Guillelmus Schomberg, de Franckfordia, imprimait à Messine, en 1498 et 1499

<sup>(167)</sup> C'est ce qu'on lit à la fin de J. P. Apuli constitutiones Sicilies, Messance, apud d'adream de Bruges, 1497, in-fol. « Jam. sunt apui est et vigintime. Jam.

<sup>«</sup> pressor Henricus nomine cum operariis ab urbe Roma « Cathinam venit, adlectus magna spe lucri (bene na-

<sup>«</sup> tus si fata juvissent et vota complessent) Messanaua « divertit, etc. »

### ART. XXXIII. ULM.

# 1 4 7 3.

CE fut Jean Zainer, de Reutlingen, qui porta l'imprimerie à Ulm, ville considérable de la Souabe, en 1473, comme on le verra dans la liste suivante.

# Imprimeurs à Ulm dans le XV siècle.

- 1. Jean Zanien, de Reutlingen, est le premier qui porta l'imprimerie à Ulm, où il exécuta un grand nombre de belles impressions, depuis l'an 1473 jusqu'en 1500. On crois que sa dernière impression est l'Histori des künigs Appoloni, 1499, in-4º. Il est probable que cet artiste était frère; ou du moins très-proche parent, de Gunther Zainer, premier imprimeur d'Augsbourg.
- 2. LEONARD Hol, ou Holl, imprimait à Ulm, sa patrie, en 1483, 84 et 85.
- 3. Conradus Dinckmut, dont nous avons plusieurs impressions en allemand, depuis l'an 1482 jusqu'en 1496.
  - 4. JOHANNES RECER, de Kemnat, dans le

Haut-Palatinat, imprimait à Ulm, depuis 1486 jusqu'en 1497.

- 5. Ludovicus Hohenwano, de Elchingen; dont nous avons Summa Hostiensis, 1477, in-fol., sans nom de lieu; cependant on croit que cet artiste imprimait à Ulm.
- 6. Johannes Schafffler imprimait à Ulm, depuis 1403 jusqu'à 1408. Cet artiste a imprimé à Freisingen en 1405.

### ART. XXXIV. BUDE.

# 1473.

Bude, ville célèbre de Hongrie, n'est guère connue dans l'histoire typographique. Andreas Hess fut, à ce qu'on croit, appelé par le roi de Hongrie Matthias, pour établir l'imprimerie à Bude, où il imprima la Chronica Hungarorum, en 1473. Cette impression, d'ailleurs très-rare, et le Basilii magni opusculum de legendis poetis, in-4.°, forment toute l'histoire typographique de la ville de Bude: Andreas Hess n'est connu par aucune autre impression.

### ART, XXXV. LAUGUINGEN.

### 1 4 7 3.

Nous n'avons qu'une seule impression connue, faite à Lauguingen dans le XV. siècle : elle est sans nom d'imprimeur, et porte la date de 1473. En voici le titre :

Liber B. Augustini epi de consensu evangelistarum. In civitate Laugingen 1473 pridie Idus aprilis, in-fol.

C'est tout ce qu'on sait sur l'histoire typographique de cette ville.

ART. XXXVI. MERSBOURG (MARSIPOLIS).

### 1473

MERSBOURG, ancienne ville de la Haute-Saxe, n'est pas plus connue dans l'histoire de l'imprimerie que les deux précédentes: Lacas Brandis est le seul qui y ait exercé l'art typographique dans le XV.s siècle.

Lucas Brandis, ex oppido de Lezsch, imprima à Mershourg, en 1473, S. Augustini liber de quæstionibus Orosii: mais cet artiste

-73

quitta ensuite cette ville, pour aller s'établir à Lubec, où, en 1475, il imprima le Rudimentum novitiorum. Voyez ci-après, article LI, LUBEC.

### ART. XXXVII. ALOST.

### 1474.

ALOST, ville du ci-devant comté de Flandre, à quatre lieues à l'ouest de Bruxelles, est la première de la Belgique, et même peutétre des dix-sept Provinces, où l'imprimerie ait été établie et exèrcée; ear, excepté Utrecht, où l'on imprimait aussi en l'an 1473, aucune autre ville de ce pays n'a produit, jusqu'à présent, d'impressions avec date aussi anciennes que celles faites à Alost, par Thierri Martens, qui doit être regardé comme le seul imprimeur connu de cette ville dans le XV.º siècle.

THIERRI MARTENS, ou Mertens (fils de Martin), natif de la ville d'Alost, en Flandre, est regardé, à juste titre, comme le premier imprimeur de la ci-devant Belgique, et même des dix-sept provinces des Pays-Bas; à l'âge d'environ vingt ans, il imprima dans sa ville natale, en 1473. Pyonisii de Leuwis, autrement Rikel, Speculum conversionis pecca-

torum, petit in 4° (168). Je sais que l'abbé Lambinet (Recherches hist. sur l'orig. de l'imprim., Bruxelles, an VII, in 8.°, pag. 313 et suiv.) a fait tous ses efforts pour priver notre Mertens de cet honneur, sous prétexte que, dans l'édition précitée de Denis de Leuwis, le nom de l'imprimeur Martens ne se trouve pas exprimé; mais, dans ce cas, il faut nécessairement convenir, que le petit traité de J. B. Martuanus de vita beata, imprimé l'année suivante par ledit Martens, n'est pas sorti de ses presses, et que la souscription qui s'y trouve est supposée (169); car il est indubitable que ces deux impressions, faites à Alost en 1473 et 1474, sont sorties de la même presse. Mon-

<sup>(168)</sup> On lit, au recto du 27.º et dernier feuillet, cette souscription :

Impressum. Alosti. in Plandria. Anno. M°. CCCC°. LXXIII.

<sup>(169)</sup> La souscription de cette impression est conçue ainsi :

Consumatus Alosti tractatulus fratris Bap tiste mantuani de nita beata. Anno domini Millesimo quadringitesimo (sic) septuagesimo quarto die sancti Remigii.

Hoc op) îpressi Martins Theodoric; Alosti qui nenetum scita Flandrensih; affero cuncta-Explicit feliciter.

sieur Lambinet établit ses prétentions sur le Liber predicabilium , cité par Maittaire, et portant cette souscription : In Alosto oppido comitatus Flandriæ per Johannem de Westphalia Paderbornensem, cum socio suo Theodorico Martini M.cccc.LXXIV. maij die sexto. Voilà sur quoi il s'appuie, pour nous faire accroire que l'opuscule de Leuwis, de 1473, mentionné ci-dessus, aurait été imprimé par J. de Westphalia. Cependant, puisqu'il s'agit ici d'impressions douteuses, M. Lambinet aurait dù faire attention, que l'édition du Liber predicabilium, qui fait toute sa preuve, est infiniment plus douteuse que celle de Denys de Leuwis; citée ci-dessus : en effet, aucun bibliographe n'en a parlé que sur la foi de Maittaire; de sorte, qu'en dernière analyse, Maittaire est le seul qui en fasse mention, et ni lui, ni personne au monde, n'a pu dire en quel endroit; dans quel dépôt littéraire se trouve un exemplaire de cette impression : ajoutez à cela que, dans l'ouvrage de Maittaire, on trouve plusieurs éditions citées, ou qui n'existent point, ou dont la date est inexacte; d'ailleurs, des nombreuses impressions faites par Jean de Westphalia, on n'en a pas encore découvert une seule qui n'ait été exécutée à Louvain. Mais supposons même que l'impression du Liber predicabilium, avec la souscription cidessus rapportée, existe réellement; qu'en résultera-t-il? Il s'ensuivrait tout au plus, que Jean de Westphalia, nouvellement arrivé au pays, conduit par la renommée de Thierri Martens, s'étant rendu à Alost, dans la maison paternelle dudit Martens; y fut bien accueilli, et y imprima, en 1474, sous la direction de Thierri, l'opuscule en question. Voilà ce qu'on peut dire de plus naturel; mais de la ressemblance des caractères employés dans les impressions d'Alost, avec ceux dont Jean de Westphalia s'est toujours servi dans la suite, M. Lambinet conclut que Thierri Martens est le disciple de Westphalia; d'après ce raisonnement, on pourrait dire que Martens a été le disciple des imprimeurs de la Belgique, car plusieurs de ses impressions, faites à Anvers dans le XV. siècle, sont exécutées avec les caractères de Gérard Leeu, et les éditions qu'il a faites dans la ville de Louvain, sont imprimées également avec les caractères de Westphalia et autres imprimeurs : mais bien loin de tirer une pareille conséquence, je dirai, au contraire, que c'est là précisément ce qui prouve la grande supériorité de Thierri Martens sur tous les autres imprimeurs de la Belgique, puisque par-tout où il allait exercer l'imprimerie, il avait et leurs presses et leurs personnes à sa disposition; tous, à l'envi, s'efforçaient de le servir. D'ailleurs.

leurs, les liaisons intimes de Thierri Martens d'Alost , avec Adrianus Barlandus , Martinus Dorpius, le célèbre Érasme, etc., et les éloges qu'il mérita de la part de ces savans illustres, suffiraient, je pense, pour faire avouer combien il l'emporte sur tous les autres imprimeurs belges et hollandais de son temps (170). Si M. Lambinet avait fait des recherches plus exactes sur les éditions de Martens d'Alost," et particulièrement sur ses impressions grecques, il n'eût rien trouvé d'hyperbolique ou d'exagéré, dans ce que les savans et les bibliographes ont dit de lui; bien au contraire, il eût pu enchérir sur ses glorieuses épithètes, en le nommant, sans craindre d'être taxé de flatterie, l'Alde des Pays-Bas, le père de l'imprimerie grecque de la Basse-Allemagne (171).

<sup>(170).</sup> On peut voir dans le Dictionnaire hist. de Prosper Marchand, tom. II, pag. 25, note A, plusieurs témoignages de plus d'un savant distingué, sur Thierri Martens d'Alost.

<sup>(171)</sup> Indépendamment des impressions grecques de divers opuscules d'Aristote, d'Aristophane, de Lucien, d'Euripides, de Démosthènes, d'Isocrate, de Platon, de Théocrite, de Xenophon, etc., nous avons Homeri iliados lib. 1 et 11, græcè, imprimés vers le commencement du XVI.e siècle, par Thierri Martens, ainsi Tome I.

Thierri Martens, après avoir établi l'imprimerie à Alost, sa patrie, en 1473, fut encore

que la célèbre grammaire grecque de Lascaris. Comme cette édition de Lascaris est inconnue des bibliographes, nous en donnons ici la description.

C'est un volume in-4.\*, de 200 feuillets, ou 400 pages, imprimés à longues lignes et an lettres rondes, sans chiffres, ni réclames, avec signatures; le texte gree occupe le recto, et la version latine, le versò des feuillets.

Il commence par cet intitulé :

Constantini Lascarys By zantini de octo partibus orationis liber primus.

Ejusdem de constructione liber secundus. Ejusdem de nomine et verho liber tertius Ejusdem de pronomine secundum omnem linguam. Et poeticum usum opusculum.

Hæc omnia habent e regione latinam interpretationem ad verbum fere propter rudes...

Au versò du second feuillet de la signature CC, on lit cette souscription :

Scipionia Carteromachi
Constantini ediscens multiformem artem
Age grammatica et tu latine in summum
Non reprehensio, filios linguae olim circa adoptatos
doctum gracorum comunia parentem laborare
Louanii spud Theodoricum Martinum.

Suivent deux feuillets, contenant : laudatio in Dei genetrioem, et l'écusson de l'imprimeur, qui occupe le verso du dernier feuillet. le premier qui porta cet art à Anvers, en 1476, comme on le verra ci-après, art. Anvers: il avait aussi une typographie montée à Louvain, où il a constamment imprimé, depais la fin da XV.\* siècle jusqu'en 1528. Martens s'est servi, dans ses impressions, de deux espèces d'écusons; le premier, suspendu à un arbre et soutenu par deux lions, porte dans un rond, surmonté d'une triple croix, les lettres initiales de son nom, T. M., avec une étoile au-dessus; le second, qu'on voit dans ses dernières éditions, représente une ancre double, entourée de divers mots, tant grees que latins; on lit au-dessous ce distique:

Ne tempestatum vis auferat, Ancora sacra quo mentem figas, est iacienda tibi.

C'est à cette double ancre que le célèbre Érasme a fait allusion, dans la belle épitaphe qu'il composa pour honorer son ami : la voici telle que Prosper Marchand l'a rapportée dans son Diction. histor., tom. II, pag. 29.

> Desiderii Erasmi Epitaphium Theodorici Martini.

Hie THEODORICES JACEO, prognatus Alosto;
Ars erat impressis Scripta referre Typis.
Fratribus, Uxori, Soboli, Notisque superstes,
OCHAVAM VEGEUS PARTERI DECADEM.
ACHORIA SACRA MARIET, gratze notissima Pubi:
Christe, precor, nume sis Archora sacra milià.

38.

Enfin, après avoir, pendant soixante ans, exercé avec distinction l'imprimerie à Alost; à Anvers et à Louvain, Martens mournit dans la ville d'Alost, sa patrie, en 1534, âgé de plus de quatre vingts ans : il fut inhumé dans l'église du couvent des Guillelmites, où l'on voit la pierre sépulcrale, avec sa figure sculptée en relief, et, dans son contour, cette épigraphe :

Hier leit Begraven Dierick martens Deerste Leterdruckere van Duitschlant Vrankerijke en Desen nederlanden hij sterf Ao. XVc. XXXIIII. De XXVIII Dach j maie.

C'est-à-dire, ci-git Thierri Martens, le premier Impainteur de l'Allemagne, de la France et de ces Pays-Bas; il mourut, l'an 1534, le 28.º jour de mai.

Les mots flamands: eerste letterdruckere; signifient littéralement premier imprimeur de lettres: c'est donc mal-à-propos que quelques bibliographes ont traduit graveiur de lettres; car imprimeur de livres n'est pas graveur de livres, et par conséquent imprimeur de lettres ne doit pas être confondu avec graveur de lettres.

A la vérité, les expressions de cette épitaphe semblent, du premier abord, très-exagérées; raison pour laquelle les bibliographes et gens de lettres ont dit que ce passage: le premier imprimeur de l'Allemagne, etc., ne voulait dire que l'un des imprimeurs les plus distingués, etc. Cependant, si l'on veut bien faire attention à ce que j'ai dit ci-dessus, note 171, sur les impressions grecques, je pense qu'on pourrait trouver les prétentions de Martens bien foindées; car, excepté Gilles Gourmond, dont nous avons la première impression grecque faite en France, datée de l'an 1507, je ne connais pas d'imprimeur allemand, français ou flamand, qui puisse disputer l'honneur de la priorité à Thierri Martens d'Alost.

# ART. XXXVIII. UTRECHT.

1 4 7 3.

Utrecet est, sans contredit, la première ville de Hollande où l'art de l'imprimerie ait été exercé; les impressions qu'on dit avoir été exécutées à Delft, à Tergow et à Deventer, l'an 1472, dont quelques bibliographes ont fait mention, ne sont qu'imaginaires, et les prétentions de ces villes ne sont pas mieux fondées, à cet égard, que celle de Harlem. Nicolas Ketelaer et Gérard de Leempt sont les premiers qui établirent l'imprimerie à Utrecht.

en 1473, comme on le verra dans la notice

Imprimeurs à Utrecht dans le XV. siècle.

1. NICOLAS KETELAER

2. GERARD DE LEEMPT peuvent être regardés comme les premiers imprimeurs, nonseulement de la ville d'Utrecht, mais encore de toute la Hollande, malgré les prétentions mal fondées de plusieurs de ses villes, et particulièrement de celle de Harlem, adoptées et défendues, avec tant de zèle, par M. Meerman. Cet illustre savant n'avait pas encore vu l'Historia scholastica novi testamenti, imprimée à Utrecht en 1473, la seule impression où le nom de ces artistes se trouve consigné, quand, pour appuyer son systême, il décida avec tant d'assurance, que les Liber Alex. magni de preliis; Fl. Renatus de re militari; Hieronymus de viris illustribus, et Thomæ à Kempis opera, étaient des impressions sorties de la typographie imaginaire des héritiers du sameux Coster (172); tandis que la parsaite ressemblance, ou pour mieux dire, l'identité des caractères de ces impressions, et de celle

<sup>(172)</sup> Orig. typogr., tom. I, cap. 6, § 7.

de l'Historia scholastica, démontrent qu'elles sont sorties des presses des imprimeurs
d'Utrecht. C'est ce que M. Meerman reconnut
lui-meme, quand cette Historia scholastica
tomba entre ses mains; mais, malgré cette évidence, il n'osa pas encore se décider à abandonner son système; au contraire, il ajouta,
pour le soutenir, une nouvelle conjecture, qui
est, que Nic. Ketelaer et Gér. de Leempt, imprimeurs à Utrecht, étaient sans donte devenus les possesseurs de l'attirait typographique
des héritiers de Coster (173).

Mais pour revenir à Ketelaer et de Leempt, ces deux artistes n'ont mis leur nom à aucune autre impression qu'à la susdite Historia scholastica, de 1473 cette impression et l'Historia ecclesiastica Eusebii, 1474, sont même les senles avec date. On ignore le temps de la mort de ces artistes.

3. Jean Veldener imprimait à Utrecht, en 1479, 1480 et 1481. Foyez, au sujet de cet artiste, la notice des imprimeurs de Louvain, n.º 3, art. XLIX.

<sup>(173)</sup> Je prie le lecteur de voir ce qui a été dit à ce sujet, chap. I, art. XLV--XLVIII. On peut voir aussi le catalogue de ma bibliothèque, n.º 86.

### ART. XXXIX. SAINT-URSIO.

# 1 4 7 3. ..

S. Unsio est un bourg situé dans le territoire de la ville de Vicence. L'imprimerie fut établie dans ce bourg, en 1473, avant de l'être dans la capitale. Nous n'avons que trois ou quatre impressions faites dans ce petit endroit; Joh. de Rheno est le premier artiste qui y porta l'imprimerie.

### Imprimeurs à S.-Ursio dans le XV. siècle.

- 1. JOHANNES DE RENO, OU de Rheno, porta le premier l'imprimerie à S.-Ursio, où il imprima, en 1473, J. Duns Schotus, super tertio sententiarum, in-fol. Cet artiste y imprima encore en 1475: il passa ensuite à Vicence, où il continua l'exercice de son art jusqu'en 1482, qu'il quitta cette ville pour aller à Venise.
  - 2. Leonardus Achares, de Bâle, imprimait à S.-Ursio, en 1474: il passa ensuite à Vicence, où il imprima un grand nombre d'ouvrages, depuis 1475 jusqu'à 1491. Cet artiste avait déjà imprimé à Venise, en 1472. Voyez ci-devant, art. Venise, n.º 10.

Art.

#### ART. XL. VICENCE.

#### 1474.

La plus ancienne édition faite à Vicence , avec date, est de l'an 1474. Léonard Achates, de Bâle, est le premier qui ait exercé l'imprimerie dans cette ville. Cet artiste avait. déjà imprimé auparavant à Venise, à Padoue et à S.-Ürsio, avant de venir s'établir définitivement à Vicence, où il imprimait encore en 1491.

## Imprimeurs à Vicence dans le XV. siècle:

- 1. LEONARDUS ACHATES, de Bâle, est le premier qui établit l'imprimerie dans la ville de Vicence, en 1474. Voyez, au reste, pour éviter des répétitions, ce que nous en avons dit, art. Vense, n.º 10, ainsi que l'article précédent, n.º 2.
- 2. Hermannus Leviladis (Licetenstein), de Cologne, l'un des plus célèbres imprimeurs du XV.\* siècle, imprima d'abord à Vicence, en 1475 et 1476: il imprima ensuite à Tréviso, en 1477; de là il revint à Vicence, où il continua d'imprimer jusqu'en 1480; il quitta enfin cette ville pour aller à Venise, où il resta Tome I.

'définitivement jusqu'à sa mort, qu'on croit arrivée en 1497.

- 3. Johannes de Reno, ou de Rheno, imprima à Vicence, depuis 1475 jusqu'à 1482. Voyez l'article précédent, n.º 1.
- 4. Johannes de Vienna imprimait à Vicence, selon Maittaire, en 1476.
- 5. Jean Lunardo Longo, prêtre de S. Paul de Vicence, et recteur de l'église de S. Laurent de la Tore di Belvesin, avait chez lui une imprimerie, en 1477.
- 6. NICOLAUS PETRUS, OU PETRI, de Harlem, imprimait en société avec Lichtenstein, en 1477.
- 7. Philippus Albinus, Aquitanus, dont nous avons une impression, de 1477.
- 8. Stephanus Koblinger, de Vienne, imprimait en 1479 et 1480.
  - 9. Henricus Liberarius ou Librarius, de Vicence, dont nous avons des impressions, depuis 1480 jusqu'à 1486.
  - 10. Hennicus de Sancto Unsto, dont nous avons plusieurs impressions, depuis l'an 1480 jusqu'à 1499 : on croit que cet artiste et le précédent ne sont qu'un, sous différens noms.

- 11. Dionystres Bertoceus, de Bononia, imprima en société, à Vicence, en 1481, avec J. de Rheno; il passa à Tréviso, en 1482, où il imprima avec Paulus de Ferrare et Peregrinus de Pasqualibus: en 1483, il revint à Vicence; et l'année suivante il passa à Venise, où il avait déjà imprimé, pour la première fois, en 1480; il y demeura jusqu'en 1494; il passa de la à Reggio, et de Reggio à Modène, où il imprimait en 1499 et 1500.
- 12. HENRICUS DE CA ZENO, ou de Casa Zeno, dont nous n'avons qu'une impression, faite en 1481.
- 13. Jacobus de Dusa, dont nous avons Claudianus, Vicentiæ, 1482, in-fol.
- 14. Simon de Gabis, dit Bevilaqua, de Pavie, imprimait à Vicence en 1487-1490. Cet artiste retourna à Venise, où il avait déjà commence d'imprimer en 1485 : il y demeura jusqu'en 1500. Voyez ci-dessus, art. Venise.
- 15. Guillelmus de Papia, dont nous n'avons qu'une seule impression, faite en 1491.

#### (308) Art. XLI. COME.

## 1474.

It ne nous reste que très-peu d'impressions faites à Côme, ville située au duché de Milan: l'imprimerie y fut établie par Ambroise de Orcho et Denis de Paravisino, en 1474.

#### Imprimeurs à Côme dans le XV. siècle.

- 1. Ambrosius de Orcho
- 2. DIONYSIUS DE PARAVISINO Établirent l'imprimerie à Côme, où ils imprimèrent, pour la première fois, J. Ant. de S. Georgio, tractatus de Appellationibus, 1474, in-fol. Denis de Paravisino quitta Côme pour se rendre à Milan, où, en 1476, il imprima la grammaire grecque de Lascaris. Voyez ci-dessus, art. Milan, n.º 5.
- 3. Balthasar de Fossato imprimait à Côme, en 1477.

### ART. XLII. TURIN.

#### 1474.

L'imprimente fut portée à Turin, ville capitale du Piémont, en 1474, par deux artistes français, Jean Fabri et Jeanin de Pierre. Au reste, il ne paraît pas que la typographie ait fait de grands progrès à Turin dans le XV.• siècle, car le nombre des impressions qu'on y a faites n'est pas bien considérable. Voici la liste des imprimeurs de cette ville.

#### Imprimeurs à Turin dans le XV. siècle.

JOHANNES FABRI, Lingonensis (de Langres),

2. ( JOBANNINUS DE PETRO, imprimèrent en société, à Turin, où ils portèrent l'imprimerie, en 1474, Breviarium Romanum, in-8.°, qui est la seule impression où se trouve le nom de Johanninus; il est à croire que cet artiste est mort à cette époque. Jean Fabri, qu'il ne faut pas confondre avec J. Fabri, imprimeur à Lyon (174), passa à Cassole, dans le Siennois, où il imprima en 1475 et 1477; il revint ensuite à Turin, où il imprimait encore en 1491.

3. Jacobinus Suigus, de Sancto-Germano,

<sup>(174)</sup> L'imprimeur de Lyon était Allemaud (Alemannus), au lieu que celui de Turin était de Laugres, en Champagne, dans le Bassigni,

dont nous avons plusieurs impressions, faites à Turin, depuis l'an 1487 jusqu'à 1494. Cet artiste avait imprimé auparavant à Verceil, dans le Piémont, et à Civasso; il quitta Turin pour aller imprimer à Lyon, et de là il passa eu dernier lieu à Venise, où il imprimait en 1498. Jacobinus imprima en société avec Nic. de Benedictis, qui suit.

4. NICOLAUS DE BENEDICTIS, de la province de Catalogne; en Espagne, imprimait à Turin, depuis 1490 jusqu'à 1500, quelquefois sen société avec Suigus de S.-Germano. Cet artiste imprimait aussi à Lyon, en 1496 et 1497; et à Venise, en 1498.

5. Franciscus de Silva imprimait à Turin, en 1496 et 1497.

#### ART, XLIII. GÉNES.

## 1 4 7 4.

La ville de Gênes ne joue pas un grand rôle dans l'histoire typographique du XV. siècle. Matthias Moravus est le premier qui établit l'imprimerie dans cette ville, en 1474. Au reste, on ne connaît que deux ou trois impressions faites à Gênes dans le XV. siècle.

Imprimeurs à Génes dans le XV. siècle.

- 1. ( MATTHIAS MORAVUS, de Olmuntz,
- 2. MICHAEL DE MONACHO, imprimerent en societé, à Génes; la Summa Pisanella, en 1474: Moravus quitta cette ville pour se rendre à Naples, où il continua d'imprimer jusqu'à la fin du siècle (V. ci-dessus, art. Naples). On ignore ce que Michel de Monacho est devenu dans la suite: son nom ne se trouve plus dans aucune autre impression.
- 3. BAPTISTA CAVALUS, Carmelite, dont nous avons une impression, faite in domo Sanctæ Mariæ Cruciferorum, en 1480.

#### ART. XLIV. SAVONE.

### 1474.

SAVONE, grande et belle ville de l'état de Gênes, n'est guère connue dans l'histoire typographique du XV. siècle : il n'existe d'autre impression certaine, faite dans cette ville, que le BOETIUS DE CONSOLATIONE PHILOSOPHIE. In Savona, in conventu S. Augustini, per fratrem Bonum Johannem, emendante Ventu-

rino priore anno 1474. C'est tout ce qu'on sait de la ville de Savone, touchant l'histoire de l'imprimerie.

# ART. XLV. ESLINGEN.

Eslingen, ville impériale dans le cercle de Sonabe, au duché de Wirtemberg, est peu connue dans l'histoire de l'imprimerie. Conradus Fyner est le seul artiste qui imprima dans cette ville au XV.° siècle : la plus ancienne impression, avec date, portant son nom, est de l'an 1474 (175); et quoique le nom du lieu ne s'y trouve pas désigné, on sait qu'elle a été exécutée à Eslingen, où Fyner exerçait l'art de l'imprimerie.

Conradus Fyner, de Gerhussen ou Ger-

huszen,



<sup>(175)</sup> Nous avons un opuscule, initiulé: Exhortatio de celebratione misse, anno LXXIII, jumpinés avec les caractères de Fyner; mais son nom ne s'y trouvant pas, non plus que celui du lien, nous croyons que cela n'est pas une raison suffisante pour fixer l'époque de l'établissement de l'imprimerie à Eslingen. On peut dire la même chose du Collectorium super Magnificat Joh. Gerson, 1473, in-fol., imprimé avec les caractères de Fyner.

huszen, porta l'imprimerie à Eslingen en 1474; dans laquelle année il imprima Thomæ de Aquino postilla in Job, in-fol. Cet artiste quitta Eslingen, vers l'an 1480, pour aller à Aurach, petite ville du duché de Wirtemberg, où il imprima: Leben der Heiligen, 1481, in-fol.

## ART. XLVI. BALE.

#### 1.474.

La ville de Bâle, capitale du canton de ce nom, dans la Suisse, est célèbre dans l'histoire typographique. Une faute d'impression, qui se trouve dans un opuscule y imprimé en 1494, porta quelques bibliographes à reculer l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans cette ville, à l'an 1444 (176); mais cette erreur, qui n'est pas la sèule de cette espèce (177), a déjà été réfutée démonstrativement. Il paraît

<sup>(176)</sup> Reformatorium vits morumque clericorum, Basilez, 1444 (1494), in-8-s; ouvrage singulier, dont on trouve une notice détaillée dans les mémoires de Trévoux, année 1764, juillet, pag. 103--137.

<sup>(177)</sup> Voyez les articles Venise, Bologne, Oxford, Anvers, etc.

Tome I.

très-probable, d'après l'opinion des meilleurs bibliographes, que l'imprimerie fut portée à Bâle, peut-être même avant l'an 1470, par le nommé Bertholdus Rodt, ou Rot, l'un des associés de J. Gutenberg; mais les impressions de cet artiste, se trouvant dépourvues de date, et le plus souvent de nom d'imprimeur, nous croyons, d'après les principes que nous avons adoptés, devoir accorder l'honneur d'avoir introduit, le premier, la typographie dans cette ville, à Bernard Richel, dont nous avons Der Sassen Spiegel, 1474, in-fol. Passons maintenant à la notice des imprimeurs de cette ville.

## Imprimeurs à Bâle dans le XV: siècle.

- 1. Bertholdus Rodt on Rot, de Hanau, est regardé, par les meilleurs bibliographes, comme l'introducteur de l'imprimerie dans la ville de Bâle; mais ses impressions se trouvant dépourvues de date, et même de nom d'imprimeur, nous ne pouvons accorder cet honneur qu'à Bernard Richel, qui suit.
- 2. Bernardus Richel, de Bâle, introduisit le premier l'imprimerie dans la ville de Bâle, sa patrie, en 1474, année où il imprima *Der* Sassen Spiegel, in-fol. La dernière impres-

sion, portant le nom de cet artiste, est la Biblia latina, 1486, in-fol.: il eut pour rivat Michel Wentzler, avec lequel cependant il imprima le Quadragesimale de Licio, 1475; mais leur société ne dura pas long-temps, car c'est là la seule impression connue qu'ils aient faite en commun.

3. MICHEL WENSZLER est un des artistes qui ont le plus illustré la typographie de la ville de Bâle : il y imprima, depuis l'an 1476 (178) jusqu'en 1487, plusieurs ouvrages considérables. Nous avons une impression que cet artiste fit, en société avec Richel, en 1475, et une autre, sans date, faite avec Fridericus Biel. En 1493, Michel Wenszler, par attachement à l'ordre de Cluny, passa à Cluny même, où il imprima un Missel à l'usage de cet ordre, comme on le voit à la souscription, où il est dit : . . « Quod tandem industriosus, « ingeniosusque vir Magister Michael Wenss-« ler civis Basiliensis, plus affectu devotionis « quam lucrandi causă, impressit in Cluniaco « anno domini 1493 die mense Junii. »

<sup>(178)</sup> Nous avons J. Calderini repertorium juris, primo ydus Decembris 1474, in-fol., sans nom de lieu, in d'imprimeur : on le croit imprimé avec les caractères de Wenszler.

- 4. Johannes de Amerbach, célèbre imprimeur de Bàle, dont nous avons plusieurs impressions, depuis l'an 1481 jusques vers la fin du XV. siècle.
- 5. EBERHARDUS FROMOLT, de Bâle, imprimait en 1481.
- 6. Johannes Besicken, ou de Besikein, imprimait, en 1483, à Bâle, d'où il passa à Rome. Voyez ci-dessus, art. Rome.
  - 7. Petrus Kollicker, ou Kolligher, et
- 8. ( JOHANNES MEISTER, împrimèrent, en société, Breviarium Cisterciense, 1484.
- NICOLAUS KESLER, de Bâle, dont nous avons plusieurs impressions, depuis l'an 1486 jusqu'à la fin du siècle.
- 10. JACOBUS PHORCENSIS, de Pfortzen, on de Phorczen, imprimait à Bâle, depuis 1488 jusqu'à 1499.
- 11. MICHEL FURTER, dont nous avons des impressions, depuis 1490 jusqu'à 1500.
- 12. JOHANNES FROBEN, OU Frobenius, de Hamelburg, citoyen de Bâle, imprima depuis 1491 jusqu'à 1500: il a imprimé en société avec J. P. de Langendorf, en 1494 et 1498.

- 13. Johannes Petri de Langendorf imprimait en société avec Froben, en 1494 et 1498.
- 14. Johannes Bergman, de Olpe, imprimait à Bâle, en 1494-1499.
- 15. Fridericus Biel, dont nous avons une impression, sans date, faite avec Wenszler.

## ART. XLVII. VALLIS SANCTÆ MARLÆ, IN RHINGAUIA (179).

#### 1474.

Les Frères de la Vie Commune, institués par Gérard-le-Grand, sous la règle de S. Augustin, avaient entrautres occupations prescrites par les statuts de leur ordre, celle de copier les ouvrages des Pères et des AA. ecclésiastiques. Ge genre de travail, qui procurait à ces religieux une partie de leur subsistance, étant devenu inutile par l'invention de l'imprimerire, ils crurent, avec raison, ne pouvoir mieux remplir le but de leur règle, qu'en



<sup>(179)</sup> Val-S. E. Marie, peut-être Marihausen, couvent de Frères de la Vie Commune, dans le Rhingau, territoire de Mayence.

s'occupant eux-mêmes de l'art de l'imprimerie; aussi les voyons-nous l'exercer, dans le XV.\* siècle, à Nurenberg, à Bruxelles et ailleurs : ils avaient dans la Vidamie de Rhingau, électorat de Mayence, à l'endroit appelé Vallis Sanctæ Mariæ, une maison, où ils imprimèrent l'ouvrage suivant:

Breviarium Psalteriumque Moguntinense. In domo fratrum communis vitæ Vallis Sanctæ Mariæ ejusdem diæceseos in Rhingauia anno 1474, sabbato post miserere, in-4°.

Cette impression est la seule qui nous reste de ce couvent.

#### ART. XLVIII. VALENCE.

x 4 7 4.

Valence, capitale de la province de ce nom, ville riche, belle et bien peuplée, est la première de l'Espagne, où l'art de l'imprimerie ait été établi. Les premiers imprimeurs dont il soit fait mention dans les impressions de cette ville, sont : Alfonso Fernandez de Cordova et Lambert Palmart. La plus ancienne impression, faite dans la ville de Valence, est Obres o Trobes, les quals tracten de la hors

de la S. Verge Maria. Valencia, 1474, in-4°. Voici les imprimeurs de cette villc.

#### Imprimeurs à Valence dans le XV. siècle:

- 1. ALONSO FERNANDEZ DE CORDOVA
- 2. LAMBERTUS PALMART OU Pelmart, Allemand, imprimèrent en société, l'an 1478, la Bible, en langue valentienne, in-fol. C'est la seule impression où se trouve le nom d'Alonso Fernandez. Palmart continua d'imprimer à Valence jusqu'en 1494. Nous avons de cet artiste: Crestià ou le Regiment de princeps e de la cosa publica 1484, in-fol.; ouvrage très-rare et très-considérable, du 12.º livre duquel Nic. Antonio assure avoir vu la première partie en un vol. in-fol., dans la bibliothèque du marquis de Mondexar. Voyez Nic. Ant. Biblioth. vet., 10m. 2, pag. 120, n.º 358.
  - 3. JACOBUS DE VILLA imprimait à Valence, en 1493 et 1495.
    - 4. S PETRUS HAGEMBACH
- 5. (LEONARDUS HUTUS, Allemands, imprimèrent en société, en 1495, Impensis J. de Villa.

6. | LOPE DE LA ROCA

et

- 7. PERE (PETRUS) TRINCHER imprimaient en société, en 1495. De la Roca imprima seul en 1497.
- 8. Alphonsus de Orta, dont il nous reste une impression, de l'an 1496.
- Nicolaus Spindeler, dont nous avons une impression, de l'an 1496.

#### ART. XLIX. LOUVAIN.

## 1474.

Louvan, ancienne capitale du Brabant, que son université a rendue célèbre dans la république des lettres, reçut l'art typographique en 1474. Jean de Westphalia, de qui nous avons un nombre considérable de belles impressions, fut le premier artiste imprimeur de cette ville: on va le voir à la tête de la liste suivante.

#### Imprimeurs à Louvain dans le XV. siècle.

1. Johannes de Westphalia, de Paderborne, surnommé de Aken ou Haeken, lieu de sa naîssance,

naissance, dans le diocèse de Paderborne, est le premier artiste qui établit une imprimerie dans la ville de Louvain, où il imprima, pour la première fois, P. de Crescentiis opus commod. ruralium, 1474, in-fol. (180) Nous avons un nombre très-considérable de belles impressions, exécutées par J. de Westphalia. et dont la plupart sont sans date : les caractères dont il fit usage, ne ressemblent à ceux d'aucun autre imprimeur; on les distingue aisément. Les deux premiers livres imprimés par Martens d'Alost, en 1473 et 1474, sont exécutés avec les caractères de Westphalia; ce qui semblerait prouver que cet artiste était déjà dans la Belgique en 1473; je suis persuadé que Martens d'Alost, lié d'amitié avec Erasme, Barlandus et autres savans de son temps, employa Jean de Westphalia en qualité d'ouvrier imprimeur. La dernière impression, avec date, portant le nom de Westphalia, est de l'an 1496. On ignore l'époque de sa mort. Voyez ci-dessus, art. ALOST.

Tome I.

<sup>(180)</sup> Plusienrs bibliographes ont fait mention d'un enuvrage, intitulé: Gesta Riomanorum moralisata, imprimé par J. de Westphalia, en 1473; mais c'est une erreur : cette impression est sans date; car il n'existe pas d'impression avec date, faite par cet artiste, avant l'an 1474.

2. Connados de Cet artiste une petite impression, sans date, faite à Louvain; les marques typographiques en dénotent la grande antiquité: les caractères sont absolument différens de ceux de Jean de Westphalia. Ce Conradus était-il le père de Jean, qui avait commencé le premier d'imprimer à Louvain, et que la mort empêcha de continuer? Était-ce son frère? C'est ce qu'on ignore. Cette impression est la seule connue de cet artiste (181).

3. Jean Valdener, ou Veldener, imprimeur célèbre et très-instruit dans l'art du dessin et celui de la gravure, comme il nous l'apprend lui-même (182), imprimait à Louvain en 1476

Impressum louanij per magistrum Conrardum (sic) de westualia (sic) Paderhornen.

Voyez le catal. de ma biblioth., tom. 4, pag. 159, n.º 6.

<sup>(181)</sup> Cette impression est intitulée: Tractatus fratris Hug. de Sto. Victore super officio misse, petit in-4.; on y lit, à la fin,

<sup>(182)</sup> Voici ce qu'on lit à la fin des Formulæ epistolares, Lovanii, Joh. Veldener, 1476, in-fol., « Salave, si te forsan, amice dilecte, novisse juvabit, quis

<sup>«</sup> hujus voluminis impressoriæ artis magister atque per-« ductor fuerit : accipito huic artifici nomen esse mgro

<sup>«</sup> Johanni Veldener cui q certa manu insculpendi, ce-« landi, intorculandi, caracterandi assit industria, adde

e et figurandi et effigiendi, etc., etc. »

(183); il quitta ensuite cette ville pour se rendre à Utrecht, où il imprima en 1479, 80 et 81; de là il passa à Culembourg, dans la Gueldre, où, en 1483, il réimprima le Speculum humanæ salvationis , en langue flamande , avec les mêmes planches de bois qui avaient servi à l'édition gratuitement attribuée, par M." Meerman, à Coster. Est-ce d'Harlem, où Valdener n'avait pas été, qu'il s'est procuré ces planches? ou ne serait-ce pas plutôt d'Allemagne, où elles ont été indubitablement gravées, et d'où Valdener était venu aux Pays-Bas, que cet imprimeur les aurait apportées? C'est ce qui paraît beaucoup plus probable que tous les contes qu'on a débités sur Coster. Voyez ci-dessus, page 38, note 21.

- 4. CONRADUS BRAEM, dont nous avons Aristotelis ethica, Lovanii, 1476; in-fol., édition inconnue des bibliographes (Voyez le catalogue de ma bibliothèque, n.º 1415). Cet artiste imprimait encore à Louvain en 1479.
- 5. ÆGIDIUS VANDER HEERSTRATEN imprimait à Louvain, en 1484-1488.

<sup>(183)</sup> Il parait même que Veldener imprimait déjà en 1475; car la Lectura super titulo de actionibus intitutor. Angeli de Gambilionibus; Lovanii, 1475, infol., est imprimée avec les caractères de cet artiste.

- 6. Ronolphus Lorres, de Driell, imprimeur inconnu des bibliographes. Nous avons de lui, Casus longi D. Bern. super decret. Lovanii, 1484, die sextá februarii, in-fol.: nous avons encore de lui une impression de 1500.
- 7. Lupovicus de Ravescor imprimait à Louvain, en 1488.
- 8. Theodoricus Martens, d'Alost, imprimait à Louvain vers la fin du XVI. siècle, et au commencement du XVI. Voyez ci-dessus, art. Alost.

#### ART. L. WESTMINSTER ET LONDRES.

#### 1474.

WESTMINSTER, situé au couchant de la ville de Londres, à laquelle elle est aujourd hui réunie (184), est la première ville d'Angleterre où l'imprimerie ait été exercée : elle le

<sup>(184)</sup> Au commencement du XVII.e siècle, ill y avait, entre Westminster et Londres, un terrain d'un mille de distance, qui noffrait que des champs et des prairies il offre aujourd'hai de belles rues, et de heaux bâttmens; de sorte 'que ces deux villes n'en fout à présent qu'une; quolque jouissant chacune individuellement de ses droits et priviléges particuliers.

fut, en 1474, par Guillaume Caxton; dont nous parlerons ci-après. C'est une vérité sur laquelle on n'avait jamais formé le moindre doute avant l'an 1664, que Richard Atkyns, qui avait un différend avec le corps des libraires, profitant d'une petite impression, faite à Oxford, portant une fausse date de 1468 (1855), prétendit ravir à Caxton la gloire, qu'il avait déjà, d'être l'auteur de l'établissement de l'imprimerie en Angleterre. A cet effet, Atkyns feignit d'avoir reçu, d'un ami (qu'il ne nomme point), la copie d'une ancienne chronique, qu'on supposait existante dans la bibliothèque du palais archiépiscopal de Lambeth, copie où on lisait, selon lui (186), « Que Thomas

<sup>(185)</sup> En voici le titre : Expositio S. Jeronimi in simbolum Apostolorum. Impressa Oxonice et finita un. Dom. M.CCCCLXVIII. XVII die Decembris. Pelit in-4.º de 41 feuillets.

<sup>(186)</sup> Voici ce fabuleux passage, que M. Meerman appelle insigne, et qu'on le trouve dans la dissertation d'Athysis, initiale: « The ongain and Growth of a printing, collected out of history and the records of this kingdome. London, by John Streater, 1664, a in-40.»

<sup>&</sup>quot;That as soon as the art of printing made some noise "in Europe, Thomas Bourchier, archbishop of Can-"terbury, moved the then king (Henry VI) to use alle

#### ( 326 )

"Bourchiers, archevêque de Cantorbery",
avait persuadé à Henri VI, d'employer tous
e les moyens de faire passer en Angleterre
l'art de l'imprimerie; en conséquence, le roi
e envoya en Flandre Robert Turnour, son
valet-de-chambre, fourni de l'argent nécessaire pour l'exécution de cette entreprise;

« possible means for procuring a printing-mold (for « so it was there called) to be brought into this kinga dom. The king (a good man, and much given to " works of this nature) readily hearkened to the mo-« tion, and taking private advice how to effect his de-" sign, concluded it could not be brought about wita hout great secrecy, and a considerable sum of moa ney given to such person or persons as would draw off some of the workmen of Harleim in Holland, a where John Guthenberg had neuwly invented it, and " was himself personally at work. It was resolved, that a less than one thousand marks would not produce the " desired effect; towards which sum the said arch-« bishop presented the king three hundred marks. The a money being now prepared, the management of the a design was committed to M. Robert Turnour; who then was of the robes to the king, and a person most a in fayour with him of any of his condition. M. Tura nour took to his assistance M.r Caxton, a citizen of a good abilities, who traded much into Holland; which « was a creditable pretence, as well for his going, as « stay in the Low Countries. M. Turnour was in dis-" guise ( his beard and hair shaven quite off ); but M.r " Caxton appeared known and public. They, having « lequel, ayant pris avec lui Guillaume Caxton; « homme intelligent, et connaissant parfaite-« ment le pays, trouva, par son assistance, le « moyen de corrompre et d'emmener avec « eux un certain Fréderic Corsellis, garçon « ouvrier dans l'imprimerie de Harlem, où

« Jean Gutenberg, inventeur de cet art nou-

a received the said sum of one thousand marks, went a first to Amsterdam, then to Leyden, not daring to « enter Harleim itself, for the town was very jealous, « having imprisoned and apprehended divers persons, « who came from others parts for the same purpose. \* They staid, till they had spent the whole thousand a marks in gifts and expences : so as the king was fain « to send five hundred marks more, M. Turnour haa ving written to the king, that he had almost done a his work; a bargain (as he said) being struck bea twixt him and two Hollanders, for bringing-off one a of the under-workmen, whose name was Frederick u Corsells (or rather Corsellis), who late one night stole it from his fellows in disguise into a vessel prepared « before for that purpose; and so the wind favouring a the design, brought him safe to London. It was not a thought so prudent to set him on work at London: a but, by the archbishop's means (who had been vice-« chancellor and afterwards chancellor of the univera sity of Oxon), Corsellis was carried with a guard to « Oxon : which guard constantly watched, to prevent « Corsellis from any possible escape, till he had made « good his promise in teaching them how to print, « etc., etc. »

qu'il imagina pour appuyer son opinion (187):

Quoi qu'il en soit, il est certain que la plus ancienne impression avec date, faite en Angleterre, n'est que de l'an 1474: il l'est également, que, jusqu'en 1480, Guillaume Caxton est le seul imprimeur connu dans ce royaume, comme on le verra dans la notice suivante.

## Imprimeurs à Westminster et à Londres dans le XV. siècle.

1. GUILLAUME CAXTON, homme de lettres, artiste renommé et premier introducteur de l'imprimerie en Angleterre, fut envoyé avec Richard Whetchill, en qualité de député du roi Édouard IV, vers son beau-frère le duc de Bourgogne, aux Pays-Bas, en 1464; Ce fiit pendant sa demeure dans ces pays, que Guil. Caxton acquit la connaissance de l'art typographique; sa qualité de marchand lui en faci-

<sup>(187)</sup> M. Meerman, comme nous avons dit ci-devant, page 29, note 15, a troivé-cette fiction d'Athyns si propre à faire le pendant de l'historiette de Junius, qu'il n'à pas manqué de l'adopter en entier, malgre les observations, sans réplique, du docteur Middleton. Voyez estvation, sans réplique, du docteur Middleton. Voyez et suie.

1, pag. 140; et tom. II, pag. 140; et tom. II, pag. 19, et suie.

litait d'ailleurs les moyens. Le goût de Caxton pour les lettres ne put que s'accroître à la cour du duc de Bourgogne, où vraisemblablement il se perfectionna dans la langue française, qui lui devint si utile dans la suite, pour ses nombreuses traductions (188). C'est sans doute dans cette cour, que Caxton connut Raoul le Fevre, chapelain de Philippe de Bourgogne, auteur du Recueil des histoires de Troyes, qu'il traduisit en anglais, et qu'il imprima ensuite, à la demande de la duchesse Marguerite, éponse de Charles-le-Hardi, au service de laquelle Caxton a été plusieurs années.

On lit au commencement de ce Recueil des histoires de Troyes, que Guillaume Caxton, marchand de la ville de Londres, commença la version en anglais, de cet ouvrage, par ordre de la duchesse Marguerite, dans la ville de Bruges, le premier jour de mars de l'an 1468, et qu'il l'acheva dans la ville de Cologne, le 19 septembre 1471 (189).

<sup>(188)</sup> On compte plus de vingt ouvrages traduits par Caxton, du français en anglais.

<sup>(189)</sup> Voici les propres mots du texte: Translated and drawn out of frenshe in to englisshe by Willyam Caxton mercer of the cyte of London at the comandemet of the ryght hye myghty and vertuose Pryncesse

Ce passage a donné lieu de croire que ledit Guillaume Caxton aurait imprimé cet ouvrage à Cologne, en l'an 1471; mais il est évident qu'il n'y est nullement question de l'impression, mais seulement de la traduction, à laquelle Caxton travaillait dans les momens de loisir qu'il pouvait trouver au milieu des travaux de sa profession; c'est pourquoi il dit avoir achevé à Cologne, où son commerce l'avait probablement appelé, la traduction qu'il avait commencée, trois ans auparavant, dans la ville de Bruges.

Quoi qu'il en soit, il faut croire que Caxton imprima cette traduction, après son retour en Angleterre, vers l'an 1472 ou 1473; c'est ce qui paraît d'autant plus probable, que l'impression est exécutée avec les mêmes caractères qui furent employés ensuite par Caxton, dans The Game at chess, imprimé en 1474

hys redoubtyd lady. Margarete by the grace of god Duchesse of Bourgoyne of Lotryk of Braband, etc. whyche sayd translacion and werke was begonne in Brugis in the countee of fflandres the fyrst day of marche the yere of the Incarnacion of our said lord god a thousand foure honderd sixty and eyghte And ended and fynysshid in the holy cyte of Colen the. XIX. day of septembre the yere of our said lord god a thousand foure honderd sixty and enleuen, etc.,

(190). D'ailleurs, par un autre passage, qu'on liva dia fin du troisième livre de cette impression, il paraît certain que ce doit être le premier ouvrage typographique de Caxton. J'ai appris, y est-il dit, et pratiqué à grands frais l'impression de ce livre dans la manière et forme que vous voyez ici; car il n'est écrit ni avec la plume, ni avec de l'encre, comme les autres livres; mais toutes les parties de cette histoire, nommée Recueil des histoires de Troyes, imprimées, comme vous le voyez ici, ont été commencées et achevées en un jour, etc. (191)

Ce langage, qui est celui des premiers imprimeurs, semble confirmer ce que nous avons dit ci-dessus, sur le lieu de cette impression; car il n'est pas probable que Guill. Caxton edt pu parler ainsi à Cologne, où l'art de l'impri-

<sup>(190)</sup> Ffynysshid the last day of marche, 1474, in-fol.

<sup>(191)</sup> I have practysed et lerned at my grete charge and dispense to orderne this said book in prynte after the maner et forme as ye may here see and is not wreton with penne and ynke as other bokes ben, to thende that enery man may have them attones for all the books of this story, named the Recule of the historyes of Troyes thus empryntid as ye here see were begonne in oon day and also frayshid in oon day, etc.

merie était déjà connu, depuis l'an 1467, époque de son établissement dans cette ville, par le célèbre Ulric Zel, de Hanau. Voyez ci-dessus, art. Coloone.

Guillaume Caxton mourut en 1494, après avoir travaillé pendant vingt-quatre ou vingtcinq ans, dans l'abbaye de Westminster, à l'impression d'un grand nombre d'ouvrages, dont la plupart sont des versions faites par 
lui-même, du français en anglais: il y en a aussi 
qui sont de sa composition.

- 2. Johannes Lerron imprimait à Londres, en 1480 et 1481. On croit que cet artiste avait travaillé comme ouvrier imprimeur chez G. Caxton.
- 3. WILHELMUS DE MACHLINIA imprimait à Londres avec J. Letton, en 1481, et seul, en 1483. Cet artiste était, selon toutes les apparences, natif de la ville de Malines, aux Pays-Bas.
- 4. WYNKEN, WYNKYN, OU WYNANDUS DE WORDE, était de la Lorraine. Cet artiste, l'un des plus célèbres de l'Angleterre, au XV.º siècle, tut appelé, à ce qu'on croit, par Caxton, pour établir l'imprimerie à Westminster; c'est ce qui paraît d'autant plus probable, qu'après la mort de Caxton, cet artiste imprimait dans la

maison même et avec la marque primitive dudit Caxton; de sorte qu'on peut le regarder comme le vrai successeur de Guillaume Caxton, dans son imprimerie.

- W. de Worde, après avoir continué l'imprimerie à Westminster, depuis la mort de Caxton, en 1494, jusqu'en 1502, passa à Londres, où il imprima jusqu'en 1535, dans la Fleet-Street.
- 5. RICHARD PINSON, ou *Pynson*, natif de Normandie, imprima à Londres, depuis 1493 jusqu'en 1531.
- 6. Julianus Notarii, impressor, imprimait à Westminster, en 1499 et 1500; il passa de la à Londres, où il imprimait encore en 1520.

#### ART. LI. LUBECK.

## 1475.

L'IMPRIMERE fut introduite dans la ville de Lubeck, en 1475, par Lucas de Brandis. Il ne faut pas confondre les impressions faites en cette ville anséatique, avec celles de J. Koelhoff, de Lubeck, qui imprimait à Cologne. Voici la liste des imprimeurs de Lubeck avant l'an 1500;

#### Imprimeurs à Lubeck dans le XV.º siècle.

1. Lucas Brands, de Schass, introduisit le premier l'art typographique dans la ville de Lubeck, où il imprima Rudimentum novitiorum, 1475, très-gros volume in-fol., avec figures gravées en bois. Cet artiste avait déjà imprimé à Mersbourg, en Saxe, en 1473: Voyez ci-dessus cet article.

Brandis imprima, en société avec Bartholomœus Gothan, Missale ecclesiæ Magdeburgensis, 1480, in-fol.; son nom se trouve, pour la dernière fois, dans une impression de l'an 1499, où il se nomme: Civis et inquilinus urbis Lubeck.

- 2. Bartholomeus Gothan imprimait à Lubeck, en 1480, 1488 et 1492. Voyez le n.º précédent.
  - 3. Matthias Brandis, peut-être frère de Luc, imprimait en 1485 et 1486.
- 4: Stephanus Arndes, ou Arns, de la ville d'Hambourg, imprimait à Lubeck, depuis l'an 1487 jusques vers la fin du siècle : la plupart de ses impressions sont en langue allemande.
- 5. Georgius Richolf, dont nous avons une impression, de l'an 1497.

#### ART. LII. BURGDORFF.

#### 1 4 7 5.

Nous n'avons que deux impressions avec date et sans nom d'imprimeur, faites dans cette ville, en 1475. Ces impressions sont: Joan. de Clusa tractatus de apparitionibus animarum. Impressus in opido Burgdorff, anno dñi 1475, in-fol.; la seconde, Legenda S. Wolfgangi, 1475, in-fol.

C'est tout ce que l'on sait sur l'histoire typographique de cet endroit, que les uns croient être Burgdorff, dans la principauté de Lunebourg, entre Zell et Hanovre, et les autres, Burgdorff, dans le canton de Berne, en Suisse.

#### ART. LIII. BLAUBURREN ou BLAUBEUERN.

## 1 4 7 5.

CETTE ville, du duché de Wirtemberg, n'est connue dans l'histoire typographique que par une seule impression (192), faite par Conna-

<sup>(192)</sup> Alberti van Eyb, Ob ein man sey zu nemen ein ehelich weib oder nit, 1475, in-fol.; c'est-à-dire, Si un homme doit prendre femme ou non. Cet opuscule a été imprimé plusieurs fois dans le XV. siècle.

DUS MANCZ, en 1475. C'est tout ce qu'on sait touchant l'imprimerie de Blaubeuern.

## ART. LIV. CAGLI (CALLIUM).

1 4 7 5.

L'IMPRIMERIE fut introduite à Cagli, petite ville de l'état ecclésiastique, dans le duché d'Urbin, en l'an 1475, par deux artistes italiens, dont les noms suivent.

## Imprimeurs à Cagli dans le XV.º siècle.

1. S ROBERTUS DE FANO

2. BERNARDINUS DE BERCOMO PORTÈTENT l'imprimerie dans la petite ville de Cagli, où ils imprimèrent, pour la première fois, Mafei Vegii, de morte Astianactis opus jocundum et miserabile, 1475, in-4°. Je ne sais si ce Bernardinus est le même artiste qui, après cette époque, imprima plusieurs ouvrages à Venise, sous le nom de Bernardinus de Benalius Bergamensis. Voyez ci-dessus, art. Venise, n.º 91.

Quoi qu'il en soit, il ne nous reste de ces Tome I. 43

deux imprimeurs que trois ou quatre impressions faites à Cagli, dans le XV. siècle, en 1475 et 1476.

## ART. LV. CASOLE.

## 1 4 7 5.

Jean Fabri, Français d'origine, dont il est parlé ci-dessus, art. Trun, n.º 1, est le seul artiste qui ait imprimé à Casole, dans le XV. siècle. Nous avons de lui les Vitæ et exhortationes SS. Patrum, dont voici la souscription: « Per claris. Medicum et philosophum « D. Mag. Pantalionem, perque Johannem « Fabri Gallicum, egregium artificem, de vitis « sanctorum Patrum volumina in Casellarum o oppido feliciter impressa sunt. Anno domina in 1475, etc. »

Prosper Marchand croit que cette impression est faite à Cashel, en Irlande (193); mais cette opinion n'est pas soutenable; car, outre que cette ville se trouve désignée en latin par le mot Cassilia, il est impossible que Jean

<sup>(193)</sup> Hist. de l'impr., page 68; ainsi que dans le Dict. hist., § Pantaleon, rem. C.

Fabri, qui avait imprimé à Turin, en 1474; sous la direction du médecin Pantaléon , le Breviarium Romanum (194), se fût transporté avec son correcteur Pantaléon à Cashel: en Irlande, en 1475, pour revenir encore à Turin, où il imprimait en 1477. On peut faire la même observation sur l'opinion que Cassel, en Allemagne, est le lieu désigné ici par le mot Cassellæ. L'abbé Mercier a eu raison de dire, dans son Supplément à l'hist, de l'impr. de Prosper Marchand, qu'il était plus simple de supposer que J. Fabri, imprimeur à Turin en 1474, aurait imprimé, l'année suivante, soit à Casal, capitale du Montferrat, soit dans quelqu'autre ville ou bourg d'Italie, portant un nom semblable, plutôt que de le faire voyager en Irlande et antres pays lointains. Nous avons, en effet, Casal, Casale, Casate, Casella, Casoli, Casolo et Cassano, en Italie, auxquels on pourrait approprier le nom latin Casellæ; mais le vrai endroit, désigné dans l'impression des Vitæ sanctorum, sous le nom de Casellarum oppidum, est, sans contredit, le bourg de Casole, chef-lieu du capitanat de ce nom, dans le Siennois, dans le grand-duché de Tos-

<sup>(194)</sup> Voici la souscription : Præelarissimi et Medici et Philosophi Domini Magistri Panthaleonis volumina Johannes Fabri, etc.; impressere MCCCCLXXIIII.

cane: son nom est aussi expressif en italien qu'en latin. C'est donc à Casole que J. Fabri imprima les *Vitæ sanctorum*, en 1475, et c'est là qu'il imprima aussi *Catonis disticha*, 1477, in-4°.

#### ART. LVI. MODËNE.

#### 1 4 7 5.

JOHANNES VUBSTER, de Campidonia, est le premier artiste qui introduisit l'imprimerie dans la ville de Modène, en 1475, comme il conste par le Virgilius, Mutinæ, 1475, die vicesimă tertiă mensis Januarii, in-fol. Au reste, Modène n'est pas celèbre dans l'histoire typographique. Voici la liste des imprimeurs de cette ville.

#### Imprimeurs à Modène dans le XV. siècle.

- 1. JOHANNES VURSTER, de Campidonia, quitta la ville de Mantoue, où il avait imprimé en 1472, 73 et 74, et vint's établir à Modène, où il introduisit l'imprimerie, en 1475: son nom ne se trouve plus dans aucune impression postérieure à l'an 1476.
  - . 2. BALDASAR (BALTHASAR) DE STRUCHS, dont

il ne nous reste qu'une seule impression faite à Modène, en 1477. Il est apparent que cet artiste cessa de vivre peu après cette impression.

- 3. Dominicus Roccociola, ou Richizola, dont nous avons plusieurs impressions faites à Modène, depuis l'an 1481 jusqu'en 1500.
  - 4. THOMAS SEPTEMCASTRENSIS
- 5. JOHANNES FRANCISCUS imprimèrent en société à Modène, en 1481, Thomas avait imprimé à Mantoue, en 1472 et 1473.
- 6. Antonius Miscominus, Bartholomai, imprima à Modène, en 1487 et 1489, en societé avec Roccociola. Cet artiste avait imprimé à Florence, en 1481, où il retourna encore en 1491. Voyez ci-dessus, art. Florence.
  - 7. Petros Maufer, de Rheims, en Normandie,
- 8. ( PAULUS MUNDATOR, de Modène, imprimèrent en société, en 1491 et 1492. Maufer avait imprimé auparavant à Venise, à Vérone et à Padoue.
- 9. Dionysius Bertochus, Bononiensis, imprimait à Modène, en 1499 et 1500. Pour ne

pas répéter ce que nous avons déjà dit de cet artiste, nous renvoyons le lecteur à l'art. VI-CENCE, n.º 11.

## ART. LVII. PEROUSE.

1 4 7 5.

La ville de Pérouse, dans l'état ecclésiastique, ne s'est pas distinguée, au XV. siècle, par la typographie. Cependant éet art y fut connu de bonne heure. Nous avons Johannis Sulpitii Verulaini, de arte grammatici opusculum, Perusiæ, 1475, in-4°. Voici la liste des imprimeurs de cette ville.

## Imprimeurs à Pérouse dans le XV: siècle.

- 1. Hennicus Clayn, d'Ulm, est le premier artiste impriment de la ville de Pérouse: il ne nous en reste qu'une seule impréssion, portant son nom, de l'an 1476.
- 2. Johannes Vydenast, Allemand, dont il nous reste une scule impression faite à Pérouse, en 1477 : il se qualifie Almi gymnasii Perusini minister.
- 3. ÉTIENNE ARNS, pu Arne, d'Hambourg,

imprimait à Pérouse, en 1481. Il paraît que cet artiste retourna en Allemagne, car nous le voyons à Lubeck, en 1492 et 1496.

#### ART. LVIII. PIÈVE DI SACCO.

#### 1475.

Phève di Sacco (Plevisacium), petite ville de l'état de Venise, dans le Padouan, n'est connue dans l'histoire de l'imprimerie, que par l'impression suivante: R. Jacob ben Ascèr Arbàh turim seu 1v ordines hebraicé. Plevisacii, in domo Rabbi Mescullam, cognomine Kotzi, 1475, in-fol.

Ce Rabbi Mescullam, surnommé Kotzi ou Kosi, a été peut-être l'imprimeur de cette édition.

#### ART. LIX. PLAISANCE.

#### 1475.

. It est assez surprenant que, dans une ville aussi considérable que Plaisance, l'imprimerie ait été si peu cultivée dans le XV. siècle, car à peine compte-t-on trois ou quatre impressions faites dans cette ville : en voici les imprimeurs.

#### Imprimeurs à Plaisance dans le XV. siècle.

- 1. Johannes Petrus de Ferratis, de Cremona, dont nous avons *Biblia latina*, 1475 (195), in-4.°, qui est la seule impression de cet artiste.
  - 2. JACOBUS DE TYELA, Allemand, dont il nous reste une impression, faite en 1483.

## ART. LX. REGGIO (RECCIUM JULII).

1475.

L'IMPRIMERIE fut introduite à Reggio par un imprimeur juif, qui, le premier, y mit sous presse: R. Salom. Jarchi comment. in pentateuchum, hebraice, 1475, in-fol. C'est la seule impression connue, faite dans cette ville,

<sup>(195)</sup> Quelques bibliographes ont annoncé une édition de la bible, de 1470, faite en cette ville; mais il faut croire que la date de celle de 1475, qui est ainsi conçue: anno domini MCCCCLXX quinto, et dont le mot quinto, désigné par lettres, n'a pas été remarqué, a douné occasion à cette méprise.

qu'il ne faut pas confondre avec la belle ville de Reggio (Regium Lepidi), dans le Modénois : celle dont il s'agit ici est Reggio, dans la Calabre ultérieure, au royaume de Naples; ce qui se trouve bien détaillé dans la souscription de notre impression; où on lit: « Ego « filius Carton; filius Isaac Abrahamus. In « Régio urbe quæ secùs mare est sita in fine « Calabriæ, etc., etc. »

Cet Abraham, fils de Garton, fils d'Isaac, est le seul imprimeur de Reggio.

#### ART. LXI. BARCELONE.

## 1475.

Prosper Marchard, dans son Histoire de l'imprimerie, page 64, fait mention d'une impression faite à Barcelone, en 1473; mais cette impression est très-suspecte: Maittaire croit que c'est par une faute typographique dans les chiffres, qu'on lit dans la Bibliotheca cu-riosa d'Hallevord, citée par P. Marchand, 1473, au lieu de 1493; ce qui paratt d'autant plus probable, que cette même impression se trouve citée par d'autres auteurs, sous la date de 1493. C'est d'après ces considérations que, nous en rapportant au témoignage de Nic. Tome I.

Antonio, Bib. hisp. vet., tom. 2, pag. 200, n.º 651, nous avons fixé l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans la ville de Barcelone, à l'an 1475, où fut imprimé le petit traité de Valastus de Taranta, de Epidemid et peste, traduit en langue catalane par Jean de Villar; laquelle impression ledit Nic. Antonio assure avoir vue, quoiqu'il ne parle ni de son format, ni du nom de l'imprimeur. Passons maintenant aux imprimeurs de cette ville.

#### Imprimeurs à Barcelone dans le XV. siècle.

- 1. NICOLAUS SPINDALER, ou Spindeler, dont nous n'avons qu'une seule impression faite à Barcelone, en 1480.
  - 2. S Pierre Posa, prêtre catalan,
- 3. PIERRE BRU, de la Savoye, imprimèrent en société, en 1481. Posa imprima encore seul à Barcelone, depuis 1482 jusqu'à 1494.
- 4. Petrus Michael, citoyen de Barcelone, idont nous avons des impressions, depuis 1481 jusqu'en 1499.
  - 5. MATTHEUS VENDRELL imprimait en 1484;

- 6. Johannes Baro, dont nous avons une impression, de 1493.
- 7. Jean Rosenbach, de Heidelberg, imprimait à Barcelone, depuis 1493 jusqu'à 1498.
- 8. Jacobus Gumiel, Castillan, imprimait en 1497.
- 9. Carolus Moros, dont il nous reste une impression, sans date, mais du XV.º siècle.

#### ART. LXII. ANVERS.

## 1476.

L'ART de l'imprimerie n'a été introduit dans la ville d'Anvers qu'en l'an 1476, par le célèbre imprimeur Thierri Martens d'Alost. Voyez ci-dessus, art. Alost.

Une faute typographique, glissée dans la date d'une impression, faite à Anvers par Mathias Vander Goes, en 1482, a fait croire à queques bibliographes, que l'imprimerie avait été établie à Anvers en 1472; mais la date qu'on trouve à la fin d'un opuscule flamand, intitulé: Tondalus vysioen, petit in 4.°, avec signatures, imprimé par Vander Goes, portant

MCCCCLXXII, n'est que l'effet d'une faute d'impression, occasionnée par l'omission d'un X dans les chiffres qui forment cette date. Indépendamment des signatures qu'on trouve dans cette impression, on sait que Matthias Vander Goes n'a commencé d'imprimer qu'en 1482. Quant aux fautes de cette espèce, elles ne sont pas rares dans les impressions du XV.º siècle; outre celles que nous avons déjà observées dans les articles Venise, Bologne, Bâle, Westminster, on pourrait ajouter: Pii II papæ epistolæ, Coloniæ, J. Koelhoff, McccclxVIII, au lieu de MCCCLXXVIII, in-fol.; Franc. Mataratii de compon. versibus opusc., Venetiis, Erh. Ratdolt, MCCCCLXVIII, pour LXXVIII, infol.; Libellum de modo confitendi, Antuerpiæ, Ger. Leeu, Mcccc, pour Mccccxc ou cccc, in-8.°; Biblia aurea cum suis historiis, Argentorati, J. Gruninger, MCCCCLXVI, in-4.º, pour mccccxcvi; Sixti IV epistola ad Joh. Mocenicum Venetorum ducem, datum Romæ, MCCCCLXXII, in-4.0, au lieu de MCCCCLXXXII; Speculum conscientiæ et novissimorum, etc., Spiræ, Conradus Hist, 1446 (1496), in-4°.

Ce n'est donc qu'à l'an 1476, qu'il faut rapporter l'époque de l'établissement de l'imprimerie à Anvers, où elle fut introduite par Martens d'Alost, qui y imprima *Thesaurus pau-* perum, 1476, in-fol. (196) Les imprimeurs de cette ville sont les suivans.

#### Imprimeurs à Anvers dans le XV. siècle.

- 1. Theodonicus Martini (Thierri Martens); d'Alost, imprimait à Anvers en 1476, 1493 et 1494. Voyez, au sujet de cet artiste célèbre, l'article Alost.
- 2. Matthas Vander Goes, dont nous avons des impressions faites à Anvers, depuis l'an 1482 jusqu'en 1494.
- 3. Génaro Legu a été l'un des artistes les plus actifs de son temps : il exerça l'imprimerie dans la ville de Goude, en Hollande, depuis 1477 jusqu'en 1484, qu'il vint s'établir à Anvers; là il continua l'imprimerie jusqu'à l'an 1492. Plusieurs de ses nombreuses impressions sont ornées de figures gravées en bois.
- 3. Class (Nicolas) Leeu, peut-être fils ou frère de Gérard, imprimait à Anvers en 1/87 et 1/488: ses impressions sont ornées aussi de figures gravées en bois.

<sup>(196)</sup> Voyez le catal. de ma biblioth., num. 2174.

- 5. Adrien Van Liesvelt, dont nous avons des impressions, depuis 1494 jusqu'à 1499.
- 6. MICHEL VAN HOOGSTRATEN, dont il nous reste une impression, de 1495.
- 7. Godefridus Back imprimait en 1496; peut-être imprimait-il avant cette époque : ses impressions sont pour la plupart sans date.
- 8. Henricus Eckert, de Homberch, imprimait à Anvers, vers l'an 1496: il quitta Anvers pour aller s'établir à Delft, où il imprimait en 1498 et 1499.
  - 9. NICOLAS DE GRAVE imprimait en 1500;

## ART. LXIII. BRUGES.

#### 1476.

BRUCES, grande et belle ville de Flandre, qui doit sa célébrité à la splendeur de son ancien commerce, et à l'institution de l'ordre de la toison d'or, par Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, en 1430, reçut l'imprimerie en 1476. Quelques bibliographes ont fait mention d'un traité, initulé: Les dits des philosophes, imprime à Bruges, en 1473, in-fol., mais c'est

une erreur; cette impression est sans date. Au reste, il est bien possible et même très-probable, que Colard Mansion, comme nous le dirons dans l'article suivant, imprimait déjà en 1472 ou 1473; mais son Bocace, qui est sa première impression avec date, n'étant que de l'an 1476, nous avons fixé à cette année l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans la ville de Bruges.

#### Imprimeurs à Bruges dans le XV. siècle.

1. Colard Mansion, qu'on peut regarder comme le seul imprimeur connu à Bruges dans le XV. siècle, était probablement originaire de France, car toutes ses impressions sont des ouvrages en français, ou des traductions en cette langue, faites en grande partie par luimème: quoi qu'il en soit, il est constant qu'en 1454, il était membre de la communauté de S. Jean l'évangeliste, à Bruges; les registres, cités par Vanpraet, en font mention sans aucune interruption, depuis 1454 jusqu'en 1468 (197): cette communauté ou corporation était

<sup>(197)</sup> Recherches sur la vie et les éditions de Colard Mansion, par M. Vanpraet. Esprit des journaux, Jéwrier 1780, pag. 230, et suiv.

composée de maîtres d'école, de copistes, d'enlumineurs, d'imprimeurs sur bois, de relieurs, etc., etc. Il est apparent que Mansion en était membre en qualité de copiste ou de calligraphe, et que forcé, par la déconverte de l'imprimerie, d'abandonner sa profession, il s'absenta de Bruges, en 1469 et 1470, pour aller apprendre cet art, qu'il vint ensuite apporter le premier dans cette ville. Voilà sans doute pourquoi les registres de la susdite corporation ne parlent pas de Mansion dans les années 1469 et 1470, tandis qu'au contraire son nom reparaît en 1471. Il est très-vraisemblable qu'à cette époque Colard Mansion s'occupait à traduire en langue française les ouvrages qu'il imprima ensuite. Au reste, le premier livre imprimé par cet artiste, est un petit traité, intititulé : Le jardin de dévotion , contenant dix-neuf feuilles in-fol., avec cette souscription: Primus opus impressum per Colardum Mansion. Brugis. Laudetur omnipotens. Cette impression est sans date: M. Vanpraet, cité ci-dessus, la croit de l'an 1472 ou 1473, ce qui paraît assez probable; mais d'après les principes que nous avons adoptés dans cet ouvrage, nous ne pouvons donner à la ville de Bruges, pour époque certaine de l'établissement de son imprimerie, que l'an 1476, qui est la date du Bocace du déchiet des nobles hommes

hommes et cleres femmes, imprimé à Bruges, par Colard Mansion, in-fol. Cet artiste, en même-temps homme de lettres, mourut en 1sa 1494, comme il conste des registres susmentionnés et cités par M. Vanpraet.

2. JEAN BRITON, de Bruges. Cet artiste ne peut être regardé que comme un habile calligraphe ; les registres dont nous avons parlé dans l'article précédent, en font deux fois mention; la première, en l'an 1454, et la seconde, en 1402, année de sa mort, dont les frais funéraires coûtèrent la somme de 15 gros ; mais un livre de la bibliothèque de M. Meerman, à La Have, imprimé dans le XV.º siècle, sans date, probablement par Jean Veldener, d'Utrecht, vers l'an 1480, sur une copie faite par ce Jean Briton, ou Jean de Brit, de Bruges , parut à feu l'abbé Ghesquière une raison de le mettre au rang des inventeurs présumés de l'imprimerie, et de prononcer que l'art typographique a été exercé à Bruges, sinon vers le milieu du XV. siècle, du moins peu d'années après cette époque. Voyez l'Esprit des journaux, juin 1779, page 240.

Cette assertion de M. Ghesquière n'est fondée que sur une souscription, qu'on lit à la fin du sasdit livre,

Tome I.

#### La voici :

Aspice presentis scripture gracia que sit
Confer opus opere, spectetur codice codex
Respice quam munde, quam terse, quamque decoce i
Imprimit hec civis Brugensis Brito Johannes
Inveniens artem nullo monstrante mirandam
Instrumenta quoque non minus laude stupenda.

Mais indépendamment de ce qu'on n'y trouve pas de date, et que les caractères employés dans cette impression sont absolument conformes à ceux des Epistelen en Evangelien, et du Fasciculus temporum, imprimés par J. Veldener, à Utrecht, en 1478 et 1480, il est évident que ces vers latins, faits par le calligraphe lui-même (Jean de Brit), pour relever la beauté et la netteté de sa copie , n'ont aucun rapport à l'impression faite dans la suite, sur cette copie, par J. Veldener, qui v laissa subsister lesdits vers. Ces mots : Aspice presentis scripture gracia, démontrent cette vérité; car, de quel front pourrait-il se vanter, ce Jean Briton ou de Brit, de la netteté et de la beauté de cette impression, qui n'est rien moins que belle, et qui est exécutée en mauvais caractères gothiques? Les instrumens merveilleux, dont ledit Briton s'attribue l'invention, dans les deux derniers vers, sont certainement ceux de l'art calligraphique, car cet art avait aussi ses instrumens; dont les calligraphes se servaient pour faire de belles copies: témoins les petites feuilles de cuivre, très-minces, percées, dont le vuide représente les lettres de l'alphabet. J'ai vu un religieux minime se servir de ces feuilles de cuivre, pour écrire des livres de chœur ( 198 ). Quant au mot Imprimit, dont Jean Briton fait ici usage, on sait qu'il se trouve fréquemment employé dans les XV.º et XVIº siècles, pour signifier écrire. Au reste, si ce Jean Briton, mort en 1492, a été un si habile artiste, qui, selon M.º Ghesquière, avait déjà trouvé l'art de l'imprimerie vers le milieu du XV.º siècle, d'où vient que, dans l'espace de quarante ans qu'il a survécu à sa prétendue découverte, il ne nous a pas donné une seule impression brillamment exécutée à sa manière ? a-t-il pu abandonner tout

<sup>(198)</sup> Cette manière d'écrire avec des feuilles de cuivre ou de laiton, percées à jour, était connue des anciens; ils les appelaient hypogramuou: Quintilien conseille même d'apprendre à écrire aux enfans par ce
moyen. Cum vero (puer), dit-li, jam ductus sequi
ceperit, non imutile erit eas (hiteras) tabellar quant
optime insculpi, ut per illos velut sulcos ducatur siylus.
Nam neque errabit, quemadmodium in ceris (continebitur enim utrinque marginibus) neque extra preseriptum poterit egredi: et celerius ac sarpius sequendo
certa vestigia, firmabit articulos: neque egebit adjutorio manum suam manu super imposita regentis. Institut.
orator., lib. 1, cap. 1, ex edit. Capperonnerii 1725.

de suite un art qui faisait l'étonnement de ses concitoyens? Je sais que le susmentionné M.º Ghesquière dit, que l'imprimeur Veldener peut avoir fait acheter à Bruges les caractères de Jean de Brit, mais cela me ferait croire qu'il avait appris de M.º Meerman, dans son voyage à La Haye, la manière aisée de résoudre lestement les difficultés. Voyez à ce sujet ce que nous en avons dit, chap. I.e., n.º XLVIII, et note 37.

#### ART. LXIV. BRUXELLES.

#### 1 4 7 6.

C'est aux Frères de la Vié Commune qu'on doit le premier établissement de l'imprimerie dans la ville de Bruxelles. Ces religieux, qui avaient pour fondateur Gérard de Groote, de Deventer, dans l'Overyssel, et dont l'institut fut approuvé par Grégoire XI, sous la règle de S. Augustin, en l'an 1376, avaient une maison, dite de Nazareth, dans l'île de S. Géry, où le magistrat de Bruxelles les avait établis, en 1460, pour y enseigner les humanités. Cette maison, après avoir subi divers changemens, pendant les troubles de la Belgique, fut donnée, en 1588, aux religieuses Urbanistes, connues à Bruxelles sous le nom de Riches-Claires.

L'une des principales occupations prescrites par les statuts de l'ordre des Frères de la Viè Cominune, était, confine nois l'avons dit, de copier les ouvrages des SS. PPu et des AA. Ecclésissiques, pour se procurer par la une partie de l'eur subsistance. Veyes page 317; art. XEVII.

Les S. J. Chrysostomi homeliæ, in-4.º g annoncées dans le catalogue de M.º de Crevenna, comme ayant été imprimées à Bruxelles, en 1474, ont donné lieu de croire que l'imprimerie était déjà en vigueur dans cette ville en l'an 1474; mais c'est une erreur que le rédacteur dudit catalogue a commise, en prenant le dernier chiffre de la date pour un 4 au lieu d'un 9. Nous possédons cette impression : elle est de l'an 1479 (199).

La plus ancienne impression faite à Bruxelles, avec date, est le Arnoldi Geilhoven Gnotosolitos, 1476, in-fol.; et c'est à cette époque qu'il faut fixer l'établissement de l'imprimerie dans cette ville.

Toutes les impressions connues, faites dans la ville de Bruxelles, sont exécutées avec les mêmes caractères, qui sont très-ressemblans à

<sup>(199)</sup> Voyez le catal. de ma biblioth., num. 367.

ceux employés par le célèbre imprimeur de Gologne, Arnoldus Therhoernen, dont les impressions se vendaient déjà dans ladite ville do Bruxelles, en 1472 (200). Il est probable que les Frères de la Vie Commune, qui sont les seuls imprimeurs connus de cette ville dans le XV.\* siècle, ont pris pour modèles de leurs caractères, ceux de Therhoernen, imprimeur à Cologne, où ces religieux avaient aussi une maison.

Au reste, les Frères de La Vie Commune ont fait plusieurs impressions, tant avec date que sans date; mais leur nom ne se trouve consigné que dans la Legenda S. Henrici et Kunegundis, petit in-4.°, où on lit: ... Impres. in famosa civitate bruxellensi per fratres communis vite in Nazareth. Anno domini M.CCCC.LXXXIV.

#### ART. LXV. NOVA PLZNA: 1476.

1470.

Nova Pizna, Pisna, ou Neu-Piisna, ville capitale du cercle de ce nom, au royaume de Bohème, n'est connue dans l'histoire de l'im-

<sup>(200)</sup> Voyez à ce sujet le catal. de ma biblioth., num. 1501.

primerie que par l'impression suivante « Arinesti I. Archiep. Pragensis statuta synodalia. « In Novaplzna 1476 feria sexta post S. " Marci, in-40 and o main a right rol. ......

C'est tout ce que l'on sait sur l'histoire typographique de cette ville. upairas vola. 1.

## RT. LXVI. ROSTOCK.

Is priments à Pollaro de s l. XIS silota

C'est encore aux Frères de la Vie Commune qu'on doit l'établissement de l'imprimerle dans Rostock ou Rostoch, ville d'Allemagne dans la Basse-Saxe, au duché de Mecklembourg. Ces religieux y imprimerent : Lactantii opera 1476, quinto idús Anrilis, in-fol.

Les Prènes de LA. Vie Commune sont les seuls imprimeurs de cette ville, connus dans le XV. siècle : ils y imprimaient encore en l'an 1481. Voyez ce que nous avons dit de cet ordre religieux, page 317. art. XLVII. b tisminger y

ART. LXVII. POLLIANO (POGLIANO).

port orrect Lagri-

Cer endroit, situe à quatre milles de la ville de Vérone; ne se trouve désigné que dans cette. impression till libro degli huomini famosi di Franc. Petrarca; in-4.7; ch. voici la souscription tog strasa anci, 57/1 an Agrant A.

..... Non scripto calamo anserisve penna

ANTIQUARIUS istud are FELIX

Impressit : fuit INNOCENS ZILETUS
Adiutor sociusque Ruse Politica

VERONA ad lapidem jacente quartum.

M. C: C: C: C: LXXVI. KL. OCTOBRIS.

Imprimeurs à Polliano dans le XV. siècle:
emanage silve de la contra de serve de la contra de la la la contra de la contra de la la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra del contra d

or, on doit than setting timprimmer transformed to the state of the st

seule impression sustitue annua par li seule increasion sustitue annua de la seule increasion sustitue de la seule de

## PO! ARTOLLXVIVILITRENTES

zush er uno coli 1-405 60 entour qui eluce La ville de Trente, la meuse par le conçile cecuménique de ce nom, n'est guère connue dans l'histoire de l'imprimerie; cependant on y imprimait déjà en 14765, époque où l'imprimerie y fut établie; (1/101 )

Imprimeurs à Trente dans le XV; siècle.

- J. Mat. Tiberini de obitu pueri Simonis lebellus; Tridenti, 1476, in-4.º: c'est la seule impression connue de cet artiste.
- 2. LEONARDUS LONGUS, plebanus S. Pauli Vicentise, imprimait à Trente, en 1452 : il avait imprimé à Vicence, en 1477. Voyez ci-dessus, art. Vicence.

#### ART. LXIX. LYON.

1 4 7 6.

La plus ancienne impression, avec date; faite dans la ville de Lyon, n'étant que de l'an 1476, c'est à cette époque que nous fixerons l'établissement de l'imprimerie dans cette ville. C'est à Barth. Buyer, qu'on doit cet établissement, comme on le verra dans la notice suivante.

#### Imprimeurs à Lyon dans le XV. siècle:

1. Bartholomeus Buyen, issu d'une famille distinguée de la ville de Lyon, exerça le premier, dans sa patrie, l'art typographique. La plus ancienne impression, avec date, faite par cet artiste, est La légende de Jacques de Vorages; Lyon, le 18 avril 1476, in-fol. On Tome I.

croit cependant qu'il y avait imprimé avant cette époque; mais nous n'en avons pas de preuves certaines. Quoi qu'il en soit, nous avons de Barth. Buyer plusieurs impressions exécutées successivement à Lyon, depuis l'an 1476 jusqu'en 1480 : son nom, après cette époque, ne se trouve plus dans aucune impression.

2. Guillermus Recis, ou le Roy, dont nous avons une impression faite à Lyon, en 1477, in domo honorabilis viri Barth. Burii. Le nom de cet artisté ne paraît plus jusqu'en 1483, époque où il reprit l'imprimerie, qu'il continua jusqu'en 1488. Ce le Roy a été peut-être le prote ou le directeur de l'imprimerie de Buyer, chez qui il est certain qu'il imprimait en 1477.

3. NICOLAUS PHILIPPI DE BENSSHEIM et

4. MARCUS REINHART, de Strasbourg, imprimèrent en société, à Lyon, plusieurs ouvrages, depuis l'au 1477 jusqu'en 1482. Comme la plupart de leurs impressions n'ont pas d'indication de lieu, quelques bibliographes les ont attribuées à la ville de Strasbourg, par la raison que Reinhart était de cette ville; mais ces imprimeurs n'ont imprimé qu'à Lyon.

5. MARTINUS Husz, de Botwar, Alemannus,

6. [ Johannes Fabai, Alemannus, imprimedrent en société à Lyon, en 1478. Martinus y travaillait, encore en 1480 et 1481, et Johannes Fabri, en 1494: il ne faut pas confondre ce Fabri Alemanus avec Fabri Lingonensis, de Langres, en France, imprimeur à Turin. Voyez art. Turin.

7. Marthias Hus, on Husz, Allemand, de qui nous avons un grand nombre d'impressions faites à Lyon, depuis l'an 1482 jusqu'en 1500, imprima en société avec Schabeler, en 1483 et 1484. Cet artiste se trouve désigné dans deux ou trois impressions, sous le nom de Matthieu, au lieu de Matthias: je suppose que c'est une faute d'impression.

8. Petrus Uncarus, dont nous n'avons qu'une impression, de 1482.

9. Johannes Syber, Allemand, imprimait à Lyon, en 1482 et 1498.

10. Johannes Schabeler, Battenschne, ou Wattenschnée, Allemand, imprimait en société avec Mat. Husz, en 1483 et 1484.

11. JOHANNES DE PRATO (DU PRÉ), dont nous 46. avons plusieurs impressions, depuis l'an 1487 jusqu'en 1495. Je pense que c'est le même artiste qui imprimait à Paris, en 1481. Voyez ci-dessus, art. Paris.

- 12. Johannes Trechsel, Allemand, imprimait à Lyon, depuis 1488 jusqu'à 1498.
- 13. JANON CARCAIGNI, ou Carcan, imprimait à Lyon, en 1488 et 1495.
  - 14. MICHEL TOPIE, de Pymont (peut-être Piémont),
- 15. ( JACOBUS HEREMBERCK, Allemand, imprimèrent en société en 1488 et 1490.
- 16. Johannes de la Fontaine, imprimait à Lyon, en 1488 et 1490.
- 17. Johannes Clein, Allemand, imprimait dans la ville de Lyon, en 1489, 1498 et 1499.
- 18 LAZARUS DAVID GROSSHOFER, dont il ne nous reste qu'une bible latine, de 1489, in-fol.
- 19. Petrus Mareschal imprimait en 1490 et 1496.
- 20. JACQUES MAILLET imprimait à Lyon en 1490, 91, 97 et 99.

- 21. ENCELHARDUS SCHULTIS, Allemand, dont il nous reste une seule impression, de 1491.
  - 22. Antonius Lambillonis
- 23. (MARINUS SARACENUS imprimerent en société à Lyon, en 1491. Marinus imprimait déjà à Venise en 1498. Voyez art. Venise.
- 24. Jean Mareschal, dont nous ayons Le livre des connoilles, de 1493, in 4°.
- 25. Johannes de Vincle, de la Picardie, dont nous avons des impressions, depuis 1495 jusqu'à 1499: il se nomme impréssor Picardee nationis.
  - 26. JACOBUS ARNOLLET imprimaît en 1495.
- 27. BARNABAS CLAUSSARDUS imprimait en société avec Pierre Mareschal, en 1496.
  - 28. Nicolaus de Benedictis,
- 29. (JACOBINUS SUIGUS, de S. Germano, imprimèrent en société, en 1496 et 1497. Nicolaus de Benedictis avait imprimé auparavant à Turin, où il retourna en 1499. Quant à Jacobinus Suigus, imprimeur en cinq endroits différens, voyez ce que nous en avons dit, art. Turin.

30. Junocus Badus Ascensus imprima â Lyon, en 4697 - il était le correcteur de J. Trechsel (201). Ce savant imprimeur passa ensuite à Paris, où il imprimait encore en 1500.

- 31. STEPHANUS GUEYNART a fait imprimer à ses frais, en 1496, 1498 et 1500.
- 32. JACOBUS BATHELIER
- 33. ( Petrus Barthelot imprimèrent en société en 1496.
  - 34. CLAUDIUS GIBOLETI imprimait en 1498.
- 35. Nicolaus Wolf, ou Lupus, imprimait en 1498 et 1499.
- 36. Aymon de Porta imprimait en 1498.
  - 37. Guillermus Balsarin imprimait en 1498.
- 38. Jacobus Zachoni (Sachon) imprimait aussi à Lyon, en 1498.
- 39. Jacobus Mo . . . (Movian) imprimait en

<sup>(201)</sup> L'épître dédicatoire du Dialogus Guil. de Ockam, imprimé par Trechsel en 1495, est de Badius Ascensius.

40. CLAUBIUS DE HUSCHIN, dont nous avons une impression sans date, mais du XV. e siècle.

## ART. LXX. DELFT.

## 1477.

L'IMPRIMENTE fut établie à Delft, ville considérable de la Hollande, en 1477, par Jacob Jacobs et Maurice Yemants, comme on le verra dans la liste suivante.

#### Imprimeurs à Delft dans le XV: siècle:

- 1. JACOB JACOBS, fils,
- 2. MAURICE YEMANTS, fils, de Middelbourg, imprimèrent, en société, Biblia Belgica, 1477, in-fol.: dans cette Bible on ne trouve ni les Pseaumes, ni le nouveau Testament. Cette impression est la seule où soit consigné le nom de ces deux artistes, qui introduisirent l'imprimerie à Deft.
- Christianus Snellaert imprimait à Delft, en 1495 et 1496.
- 4. Henri Eckert, de Homberch, imprimait à Delft, en 1498 et 1499. Cet artiste avait imprimé auparavant à Anvers.

#### ART. LXXI. DEVENTER.

#### 1477.

C'est à Richard Paffroet, de Cologne, qu'on doit l'établissement de l'imprimerie dans la ville de Deventer, capitale de la province d'Overyssel, dans la république de Hollande. Le Prudence, de 1473; L'histoiria de B. M. V. Assumptione, de 1475; Le Socci Sermones, de 1476, et autres impressions de cette nature, mentionnées par quelques bibliographes, n'ont jamais existé. La plus ancienne impression, avec date, faite à Deventer est le P. Berthorii Reductorium morale Bibliæ, Richard Paffroet, 1477, in-fol., voila l'époque certaine de l'établissement de l'imprimerie dans la ville de Deventer.

#### Imprimeurs à Deventer dans le XV. siècle.

1. Richard Paffroet, de Cologne, peut être regardé comme le plus célèbre imprimeur de toute la Hollande, dans le XV. siècle : le nombre de ses impressions est très-considérable : il a travaillé, dans la ville de Deventer (où il porta le premier l'imprimerie), sans interruption, depuis l'an '1477 jusqu'en 1500; il demeurait sur la Place de l'Évêque.

2. JACOBUS DE BREDA, vint s'établir à Deventer, en 1487; nous avons plusieurs impressions de cet artiste, depuis cette époque jusqu'en 1500: il demeurait près des Écoles,

#### ART. LXXII. GOUDE.

#### 1477.

GOUDE, ou Tergou, ville considérable de la Hollande méridionale, doit le premier établissement de son imprimerie à Gérard Leew, qui commença à y imprimer en l'an 1477, et non pas en 1473, comme le dit Prosper Marchand, Hist. de l'impr. pag. 62, où il cite une Légende de Voragine, en flamand, imprimée à Tergou, en 1473; mais cette impression est aussi chimérique que celle du Spiegel der Sassen, 1472, citée par J. C. Seiz. Les plus anciennes impressions connues, faites à Tergou, avec date, sont de l'an 1477, sans nom d'imprimeur; mais à en juger par les marques typographiques, elles sont certainement de Gérard Leew.

Imprimeurs à Goude dans le XV: siècle:

1. Gherard Leeu, ou Leew, est le premier artiste, et peut-être le seul qui ait exercé l'im-

primerie à Goude dans le XV. siècle; car il paraît que les Frères Conférenciers, dont nous parlerons dans l'article suivant, avaient leur demeure hors la ville de Goude. Quoi qu'il en soit, Leeu imprima dans la ville de Goude, depuis l'an 1477 jusqu'en 1485, époque à laquelle il alla s'établir dans la ville d'Anvers, où il imprimait encore en 1492 : plusieurs de ses impressions sont ornées de figures gravées en bois. Voyez ci-dessus, article Anvers.

2. COLLATE BROODERS, ou les Frères Conferenciers. Ces religieux, ainsi appelés à cause des conférences continuelles que leur statut leur ordonnait de tenir, étaient de l'ordre de St. François; ils habitaient le monastère d'Émaüs, près la ville de Goude. Nous avons quelques petits ouvrages de dévotion, imprimés par eux, en langue flamande, avec le nom de la ville de Goude, où, selon toutes les apparences, ils avaient une imprimerie.

# ART. LXXIII. ANGERS (ANDEGAVUM).

Ancers, ville capitale de l'Anjou, en France, est connu dans l'histoire de l'imprimerie, par l'ordonnance de Louis XI, du 21 avril 1475, donnée en faveur de Conr. Hanequis et de Pierre Schoiffer, de laquelle il conste, que ces célèbres imprimeurs avaient poùr lors un facteur dans la ville d'Angers. Cependant l'art de l'imprimerie ne fit pas de grands progrès dans cette ville au XV.° siècle.

### Imprimeurs à Angers dans le XV. siècle.

- 1. JOHANNES DE TURRE
- 2. [ JOHANNES MORELLI imprimerent en société, 'à Angers, Manipulus curatorum, 1477, in-4.°; c'est la seule impression faite par ces artistes.
- 3. Johannes Alexander, dont il nous reste Cicero de officiis, Andegavi, 1498, in-fol.

## ART. LXXIV. PALERME.

## 1477.

JOHANNIS NASONIS, consuetudines felicis urbis Panormi; Panormi, apud Andream de Wormatia, 1477, in-4.°, est la seule impression (citée par Maittaire et par Prosper Marchand, sur le témoignage de Mongitori, Blib. sicul.), faite à Palerme, dans le XV.° siècle; ce qui doit paraître bien étonnant quand on songe à tant d'habiles littérateurs; que cette ville a produits.

Andreas de Wormatia est donc le seul imprimeur de Palerme, dans le XV.º siècle.

# ART. LXXV. ASCOLI (Ascolum).

On ne connaît que deux impressions, faites au XV.º siècle, dans Ascoli, petite ville d'Italie, dans la Marche d'Ancône; la première est de l'an 1477, comme on le verra ci-après.

### Imprimeurs à Ascoli dans le XV.º siècle.

- 1. Guillelmus de Linis, Allemand, n'est connu dans l'histoire de l'imprimerie que par l'impression de la *Cronica de Sancto Isidoro Menore*, dont la souscription porte:
- « Impresso in Asculi in casa del Reverendo « Plebano de Sancto Venantio, Miser Pascale:
- « per mano de degno impressore Magistro Go-« lielmo de Linis de Alamania. Sedente Sixto
- " IIII. Pon. Max. M.CCCC.LXX.VII. Deo
- 2. Johannes de Theranio, dont nous avons Statuta civitatis Asculana, 1496, in-fol.

### ART. LXXVI. LUCQUES.

#### 1477.

Pannt le peu d'impressions faites à Lucques dans le XV. s'écle, on cite les Triomphes de Pétrarque, 1477, in-fol. C'est d'après cette impression que nous avons fixé à cette année l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans cette ville. Voici la liste de ses imprimeurs.

#### Imprimeurs à Lucques dans le XV. siècle.

- 1. Bartholomeus de Civitali n'est connu que par l'impression des Triomphes de Petrarque, dont la souscription porte: Impressus Lucæ liber est hic primus ubi artem de Civitali Bartholomæus init. Anno McccclxxvII, die xII Maii, in-fol.
- 2. Michael Bagnonus, de Lucques, imprimait en 1482.
- 3. Henricus de Colonia imprimait à Lucques en 1490, et en société, avec le suivant, en 1491.
- 4. Henricus de Hariem imprimait en so-ciété, en 1491, avec H. de Colonia.
- Voyez ce que nous avons dit de ces deux derniers artistes imprimeurs, art. BOLOGNE.

#### (374) Art LXXVII. SÉVILLE.

#### 1477.

Il paraît que l'art de l'imprimerie fut introduit à Séville par les imprimeurs Ant. Martinez, Barth. Segura, et Alphonse del Puerto, qui, en 1477, y imprimèrent Sacramentale sive Catechismus Parochorum, in 4º. On prétend qu'il existe, dans la bibliothèque de l'Escurial, une édition de ce même ouvrage, imprimée à Séville, en 1475; mais comme cette impression est très-douteuse, nous avons fixé l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans la ville de Séville, à l'an 1477.

## Imprimeurs à Séville dans le XV.º siècle:

1. Anton Martinez, de la Talla,
2. Bartholome Segura

3. (ALFONSO DEL PUERTO, imprimerent en societé à Séville, en 1477 et 1478. Ant. Martinez imprimait encore en 1485. Nous avons aussi une impression d'Alfonso del Puerto, de 1482.

4. PETRUS BRUN

5. Jean Gentil imprimerent en société à Séville, en 1485 en 1492.

- 6. PAULUS DE COLONIA imprimait à Séville, en 1490 et 1491 : il imprimait aussi en société avec Joannes de Nurenberg.
  - 7. JOHANNES PRONIZER, de Nurenberg,
    8. MAGNUS,
    et
    9. THOMAS, Allemands, imprimèrent en
- 9. (Thomas, Allemands, imprimèrent en société à Séville, en 1491--1499: dans quelques impressions ils se trouvent désignés sous le nom de *Trois Associés*.

## 10. | MAINARDUS UNGUT

- 11. ( STANISLAUS POLONUS imprimèrent en société, à Séville, depuis l'an 1491 jusqu'à 1500, un grand nombre d'ouvrages.
- 12. JUAN THOMAS FAVARIO, DE LUMELO, de Pavie, imprimait, à Séville, en 1496, Las CCC. de Juan de Mena, in-4°.
- 13. JACOBUS VILLAGUIA, dont nous avons une impression, de 1498.

## ART. LXXVIII. COSENZA.

#### 1478.

COSENZA, ville capitale de la Calabre citétieure, au royaume de Naples, n'est connue dans l'histoire typographique que par deux ou trois impressions, faites en 1478.

Octavianus Salomonius de Manfredonia est le seul imprimeur de Cosenza: il y imprima Dell' immortalità dell' anima di Jacobo Campharo, 1478, in -4.°; Discorso della grandezza di Dio, 1478, in-4.°, et le Fabule de Esopo, sans date.

#### ART. LXXIX. COLLE. 1478.

Prosper Marchard, Hist. de l'impr. pag. 59, cite une édition d'Oppien, faite à Colle, en 1471; mais l'impression d'Oppien faite à Colle n'est que de l'an 1478: cette petite ville, située dans le Florentin, doit l'établissement de son imprimerie, dans le XV.\* siècle, aux papeteries situées dans un de ses faubourgs, nommé Spugna, où l'art de faire le papier remonte au temps le plus reculé. On ne connaît que trois ou quatre impressions faites à Colle dans le XV.\* siècle.

Imprimeurs à Colle dans le XV. siècle.

1. JOHANNES ALEMANNUS, de Medemblick, imprima à Colle, Dioscorides latine, 1478,

mense Julii, in-fol., c'est la seule impression de cet artiste.

2. Gallus, surnommé le Bon (Bonus), dont nous avons Oppianus de Piscatu, 1478, in-4.°, première édition. Gallus imprimait encore à Colle, en 1479.

## ART. LXXX. CHABLIS:

On ne connaît qu'une ou deux impressions faites dans le XV. s'sècle à Chablis, petite ville de France, plus connue par rapport à ses bons vins, qu'à l'égard de son imprimerie.

PIENNE LE ROUGE est le seul imprimeur de Chablis, nous avons de lui le Livre des bonnes mœurs, 1478, in-fol. Cet artiste imprima ensuite à Paris, en 1487 et 1488 : il revint, selon toutes les apparences à Chablis, où il imprima Mauricii Parisiensis Episcopi Sermones, 1490, le 18 oct.

## ART. LXXXI. GENEVE.

1478.

L'IMPRIMERIE fut établie à Genève, en l'an 1478; mais comme toutes les impressions fai-Tome 1. 48

tes dans cette ville avant l'an 1480, sont sans nom d'imprimeur, on ignore l'auteur de son établissement. Voici la liste de ses imprimeurs.

#### Imprimeurs à Genève dans le XV. siècle.

- 1. ADAM STEYNSCHAWER, de Schuinfordia, împrimait à Genève, en 1480.
- 2. Ludovicus Cruse, autrement Garbini, dont nous avons Th. de Aquino de modo predicandi, 1481, in-fol. Cet artiste imprimait encore en 1405.
- 3. J. B. Nous avons Missale ad usum ecclesiæ Gebennensis, imprimé à Genève, par J. B., en 1498. On croit que J. B. est Jean Bellot; mais je ne sais sur quel fondement.

### ART. LXXXII. OXFORD. 1478.

Une faute typographique occasionnée par l'omission d'un X dans la date d'un bouquin, imprimé à Oxford, en 1478 (202), a donné

<sup>(202)</sup> Jeronymi expositio in Simbolum. Oxonie, MCCCCLXVIII, pour LXXVIII.

matière à quelques discussions sur l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans cette ville. Pour éviter des répétitions inutiles, nous renvoyons le lecteur à l'art. Wesminstea.

### Imprimeurs à Oxford dans le XV: siècle!

- 1. Theodoricus Rood, de Cologne, imprimait à Oxford, en 1481.
- 2. THOMAS HUNTE, Anglais, imprima, en société avec T. Rood qui précède, *Phalaridis epistolæ*, in-8.°, sans date, mais dans le XV.º siècle.

## ART. LXXXIII. PRAGUE.

La plus ancienne impression connue, fatte à Prague, est de l'an 1478, sans nom d'imprimeur, le titre en est : « Statuum utra« quisticorum articult in comitiis Nimburagensibus conclusi, latiné et bohemicé, « Pragæ, 1478, in-fol. ». Quant aux imprimeurs de la ville de Prague dans le XV. s'eicle, il ne nous en reste aucune notice; toutes les impressions faites dans cette ville, avant l'an 1500, sont sans nom d'imprimeur. La seule

Bible en langue bohémienne, imprimée en l'an 1488, Mense Aug., in-fol., fait mention des nommés Jean Pitlik; Severin. Kramartz; Johannes von Stoerchen et Mathias von Weissen Loewen, comme collaborateurs de cette édition; mais aucun n'y est désigné comme imprimeur.

### ART. LXXXIV. MONASTERIUM SORTEN, 1 4 7 8.

Novs avons une édition de Leonardi Aretini Comædia, Graccus et Poliscene, dans laquelle on lit cette souscription: Finit feliciter leonardus Aretinus in monasterium Sorten. Anno dni M°. quadringentesimo septuagesimo octavo, in-fol.

On ignore l'endroit ou était situé ce Monasterium Sortense, on croit que c'est Sorethium, ou Abbatia Sorethana, dans la Souabe. V. Panzer, Ann. typ., vol. IV, pag. 423.

ART. LXXXV. EICHSTETT (EUSTADIUM).

La première impression faite à Eichstett, ville épiscopale dans la Franconie, est la Sum-

ma Hostiensis, 2 vol. in-fol., dont le premier est de l'an 1478; le second fut achevé le 18 février 1479. Il est vrai que le nom de la ville ne s'y trouve pas; mais on sait par la forme des caractères et autres marques typographiques, que cette impression est sortie des presses de Michel Reyser, imprimeur à Eichstett.

### Imprimeurs à Eichstett, dans le XV. e siècle:

- r. Michel Reyser a imprimé à Eichstett (où il porta l'imprimerie), depuis l'an 1478 jusqu'à 1494 : son nom ne se trouve que dans quelques impressions.
- 2. Georgius Reyser, peut-être frère ou fils du précédent, imprimait à Eichstett, en 1483. Voyez l'article suivant.

### ART. LXXXVI. WURTZBOURG (HERBIPOLI.)

1479.

La plus ancienne impression, avec date, faite à Wurtzbourg, belle ville de la Franconie, capitale de l'évêché de ce nom, est le Breviarium diœces. Herbipolensis, 1479, vicesima die sept., in-fol. : voici la liste de sea imprimeurs Imprimeurs à Wurtzbourg dans le XV. siècle.

I. ( STEPHANUS DOLD,

2. Jeorius Ryser

3. Johannes Berenhub, nommé Mentzer, imprimèrent en société; à Wurtzbourg, le Breviarium diècees. Herbip., 1479, in-fol. Jes noms de Steph. Dold; et de J. Bekenhub ne se trouvent plus dans aucune autre impression faite en cette ville: Jeorius Ryser y continua seul l'art de l'imprimerie, jusqu'à l'an 1500. Ce Ryser imprima aussi à Eichstett, en 1483.

## ART. LXXXVII. ZWOLL:

L'ART de l'imprimerie fut établi à Zwoll ; ville de la république de Hollande, dans la province d'Overyssel, en l'an 1479 : Petrus Os, de Breda, qui a continué d'y imprimer jusqu'au commencement du XVI. siècle, est censé être l'auteur du premier établissement de cet art dans cette ville.

Imprimeurs à Zwoll dans le XV. siècle:

1. JOHANNES DE VOLLEHOE, cité par J. Vis-

ser, d'après une note manuscrite de Prosper Marchand, comme l'imprimeur des Summulæ P. Hispani, Zwollis, 1479.

2. Petravs Os, de Breda, dont nous avons plusieurs impressions, faites à Zwoll, depuis l'an 1480 jusqu'au commencement du XVI.• siècle: son fils Thymannus, dont nous avons quelques impressions sans date, fut probablement son successeur dans l'imprimerie.

### ART. LXXXVIII. NIMĒGUE.

### 1479.

On ne connaît que deux impressions faites à Nimègue, capitale de la Gueldre hollandaise, dans le XV- siècle; la première est Engelberti Cultificis, Epistola declaratoria privilegiorum FF. ordin. Mendicantium; Noviomagi, 1479, in-4°. Prosper Marchand (Hist. de l'imp., page 71) dit que cette édition est in-fol., et qu'elle est l'ouvrage de Jean de Westphalia; mais il se trompe, cette impression est in-4°, sans nom d'imprimeur; les caractères n'ont aucune ressemblance avec ceux de J. de Westphalia, qui n'a imprimé qu'à Louvain. Nous ne connaissons pas d'im, primeur à Nimègue dans le XV- siècle.

#### ART. LXXXIX. PIGNEROL.

#### 1479.

Nous n'avons que deux impressions faites à Pignerol, ville forte de la vallée de Pérouse, dans le Piémont, avant l'an 1500; savoir : Boëtius de Consolatione philos : Pinaroli, Jacobus de Rubeis, 1479, in-fol.; et Ovidii Metamorphos : Pinaroli, Jacobus de Rubeis, 1480, in-fol. C'est tout ce que l'on sait sur l'histoire typographique de cette ville. Quant à Jac. de Rubeis, voyez, ci-dessus art. Venise.

#### ART. XC. TUSCULANO.

### 1479.

Tusculano, petit bourg, dans le Bressan, aux états de Venise, sur la côte occidentale du lac de Garde, anciennement *Lacus Benacus*, eut aussi son imprimerie dans le XV. siècle, comme on le verra par la liste suivante.

### Imprimeurs à Tusculano dans le XV. siècle:

 Gabriel Petri, ou condam Petri, de Trévise, dont nous avons parlé plus d'une fois, porta l'imprimerie à Tusculano, où il imprima imprima Guar. Veron. Grammatica, 1479; in-4.°; ainsi que Vita et Fabulæ Æsopi; in Tusculano lacu Benaci, 1479; in-4.°: il y imprimati aussi en 1480. Voyez ci-dessus, art. Venise.

a. Scalabrinus de Admellis, de Tusculano, lucas Benaci, dont nous avons Nic. Perotti Rudim. ling. lat., 1380, qu'on croit imprime a Tusculano.

### ART. XCI. TOLOSA ET TOULOUSE.

### 1479.

In est bien difficile de distinguer, d'une manière certaine et i précise; les impressions du XV.\* siècle, portant le nom de Tolosa, et de désigner avec assurance celles, qui ont été exécutées à Toulouse, capitale du Languedoc, en France; et celles, qui l'ont été à Tolosa, capitale de la Guipuzcoa, en Espagne, c'est ce qui ma déterminé à placer dans le méme, article ce qui appartient à l'histoire typographique de ces deux villes, quoique la plupart de ces impressions, soient des ourrages en langue espagnole, et doivent par conséquent être réputées faites à Tolosa, en Espagne. Voici néanmoins la liste des imprimieurs de l'une ou de l'autre.

Tome I.

## Imprimeurs à Tolosa, on à Toulouse,

- 1. JOHANNES TEUTONICOS: cet artiste n'est connu dans l'instoire de l'imprimerie que par le Tractatus de jure emphiteotico; Tholose, Johannes Teutonieus, 1479, in-fol.; à moins que ce ne soit le même qui, sous le nom de Johannes Trechsel, Allemand, impri, ma ensuite à Lyon, depuis 1488 jusqu'en 1498.
- 2. Henricus Mater, Allemand, dont nous avons plusieurs impressions depuis l'an-1450 jusqu'en 1494, la plupart en langue espagnole; ce qui ferait croire que cet artiste imprimait à Tolose, en Espagne; it se nomme quelquefois tout simplement Henri.

e dantant la

### 3. | JEAN PARIS

4. ÉTIENE CLEBIAT, imprimerent, en société, Historia de la linda Melosina, 1489, in-fol.; roman très-rare : c'est la seule impression faite par ces artistes.

### ART. XCII. POITIERS.

On ne connaît que trois impressions faites à Poitiers, dans le XV. siècle; celle des trois

qui sert à fixer l'époque de l'introduction de l'imprimerie dans cetteville, est intitulée: Breviarium historiale ex Landulpho de Columna excerptum; Pictavii; in ædibus canonici ecclesie B. Hilarij; in-4,000 dep

Imprimeurs à Poitiers dans le XV, siècle.

is that, et harmanyod and a said at a socreporate player of a de le

'2. Guill. Boucher sont les seuls imprimeurs connus de cette ville, où ils imprimerent, en société j' Aug. Dati elégantire, etc., 1499.

# The Art. (X) CHH: SECORBE: 14

NECONEE, ville épiscopale, au royaume de Valence, en Espagne, dont on die : Constitutiones synodales, auct. Barth. Marti, cardinali et episcopo Segobricensi; Segobrice, 1470 : cest la seule notice, 1470 : cest la seule notice qu'on ait sur l'histoire de l'imprimerie de cette villes

### ART. XCIV. AUDENARDE

sons deate, dy her . o'8 4 th per her her her identified

L'imprimente fut portée à Audenarde, ville de Flandre, en l'an 1480, par Ariond de l'Em-

pereur (Arnoldus Cæsaris), et non pas par le nommé Jean, comme l'ont annoncé, jusqu'à présent, Maittaire, Marchand, Visser et autres bibliographes; sans excepter M. l'abbé Lambinet (203), qui, au lieu d'employer les deux riers de son ouvrage à nous dire des choses qui ne regardent aucunement l'histoire typographique des Bays-Bas, eût beaucoup mieux fait sans doute de s'occuper, avec plus de soin, de la recherche de toutes les impressions da XV. siècle, faites dans les villes de la ci-devant Belgique, conformément au plan qu'il s'était proposé. Nous n'avons qu'une seule impression, avec date, faite à Audenarde; savoir : Hermanni de Petrà sermones 50 super orationem dominicam, in-fol., dans laquelle on lit : Pressum Aldenardi per me Arnoldum Cesaris meosque sodales dominice incarnationis supra mm. ccocmo ano LXXX unde ferant lanandular, ourt Porth, Mimi.

<sup>(203)</sup> Recherches sur l'orig. de l'imprimerie, et particulièrement sur ses premiers établissemens, au XV. siècle dans la Belgique; Bruxelles au VII; in 801

Quand on voit dans l'introduction de cet ouvrage, page 6, le nombre de riches bibliothèques que l'auteur a examinées, et leis lamières qu'il a puisées chès les meilleurs bibliographes des Pays-Bas, on est étonné, sans doute, dy trouver la bibliographie belgique du quincime sisches volbjet principal et particulier do ses recherches, tout-à-fait incomplette et mexacte.

des cunéta crenta Deo. Nous en donnerons mie notice plus étendue dans la sconde partie delicet ouvrage ; au mot Petra:

ARNOLDUS CESARIS, de Keyzer, en flamand; de l'Empereur, en français, est le seul imprimeur copne de la ville d'Audenarde, dans le XV. siècle : il avait cependant des associés, comme il conste par la souscription énoncée ci-dessus : meosèques sodales. L'ouvrage intitulé Sermodes de Petra, n'est pas le seul ouvrage imprimé à Audenarde, par Arn. Cesaris, nous avons encore de lui, Traité des quatre navissimes, in-4.º; où on lit:

Pryez pour l'impresseur de ce livre très-excellent Audenarde impresse pour instruire toute gent.

Lambinet, dans l'ouvrage cité ci-dessus, page 454, s'étonne dé ce que le rédacteur du catalogue de la Vallière, ait attribué cette impression à notre Arnoud de l'Empéreur, cerpendant l'assertion de cet habile rédacteur est de toute évidence. Il y a encore, dans la bibliothèque publique de Bruxelles, un volume in 4, 2, avec signatures (A 2-M 2), contenant un recueil de six opuscules, dont le dernier est: Joh. Gerson de simonia, etc., imprimé avec les caractèrés de notre Arnoud; aitsi que Leonardi Aretini epistola, et

Franc. Petrarchæ res memorabiles; stous deux in 4°. Au reste, est artiste quitta Audenarde pour aller s'établir à Gand, où il sommenca à imprimer en 1483. Voyez ci-après, art. Gano.

# in conste par in collection of the constension of the constension of the collection of the collection

Novs avons quatre ou cinq impressions, sans nom d'imprimeir, faites, dans le XV. siècle, à Hasselt, petite ville du pays de Liége. La plus ancienne de ces impressions est : Epistelen en Evangelien 't heele jaer door; Hasselt, 1480, in-4°.

## ART. XCVI. NONANTOLA:

CETTE petite ville du duché de Modène n'est connue dans l'histoire de l'imprimerie que par cette impression: Breviarium romanum, impressum Nonantulæ Duc: Multin. per nos Georgium et Anselmum fratres de Mischinis cives Multin. anno nococc LXXX, de mense Maii; in-4°.

Ces frères de Mischinis sont les seuls imprimeurs connus de Nonantola, dans le XV. siècle.

### ART. XCVII. REGGIO.

1 48 0.

Reccio (Regium Lepidi), belle ville du Modenais, qu'il ne faut pas confondre avec Reggio dans la Calabre (Regium Julii) dont nous. avons parlé ci-dessus, art. LX., reçul l'imprimerie, en 1480, comme le prouve l'édition de Nic. Perotti Rudimenta grammaticæ. Regii, operd et impensis Barthol. et Laur. de Bruschis, 1470, in-4.°: voici les imprimeurs qui y ont travaillé.

### Imprimeurs à Reggio dans le XV. siècle.

1. S BARTHOLOMÆUS,

2. LAURENTIUS DE BRUSCHIS, frères, imprimèrent en société à Reggio, leur patrie, où ils introduisrent l'imprimerie, en 1480. Le nom de Laurent ne se trouve plus dans aucune impression postérieure; mais Bartholomé, imprima encose, en 1481, Genealogia deorum Joh. Boccacii, dont la souscription nous apprend que la mort enleva Laurent de Bruschis, pendant qu'on était occupé à l'impression de eet ouvrage. Nous avons encore Rei rusticæ scriptores, imprimés par Bartholomé, en 1482, cet artiste s'y nomme Bartholomeus Bottonus, alias Bruschius Regiensis: après cette époque, son nom ne se trouve plus dans aucune impressisn.

- 3. PROSPER ODOARDUS,
- 4. ALBERTUS MAZALI, de Reggio, imprimèrent en société, l'an 1481, époque après laquelle le nom d'Odoardus ne se trouve plus dans aucune impression; mais Mazali y imprimait encore, en 1482 et 1487.
  - 5. Andreas Portilia, dont nous avons une impression de 1484. Voyez au sujet de cet artiste, art. Parme.
  - 6. Angelus de Rugeris, dont nous avons une impression, faite en société avec Mazali (V. ci-dessus, n.º 4), en 1487.
  - 7. BAZALERIUS DE BAZALERIIS, imprimait à Reggio, en 1488, 89 et 95.
  - 8. Franciscus de Mazalis ou de Mazalibus, peut-être frère d'Albertus (V. ci-dessus, n.º4), imprimait à Reggio, en 1494, 98 et 99.
  - g. Dionysius Beatrocaus, dont nous avons des impressions, depuis 1496 jusqu'à 1498.

Il imprimait, en 1497, avec M.-A. de Bacilleriis, qui suit. Cet artiste a imprimé en six différentes villes. V. ci-dessus, art. Venise, n.º 97.

noi. Marcus Antonius de Bacilleriis imprimait en société avec D. Bertochus, en 1497;

11. Uco de Ruorans, de Reggio, imprimait en 1500.

## ART. XCVIII. FRIULI (GIVITAS AUSTRIE'). 1 480.

Gerardus de Flandria, probablement le même qui imprimai à Tréviso, sous le nom de Gerardus de Lisa, de Flandria, imprima, à Friuli, Platina de honesta voluptate et valeatudine, nono kal. novembris, 1480, in-4.º a cette impression, et la Cronica de Sancto Isidoro Menore, 1480, in-4.º, sont les seules connues, faites à Friuli dans le XV.º siècle.

## ART. XCIX. CAEN.

1400.

Honsen epistol. libri dao; impressum Cadomi per Jacobum Durandas, et Egidium Quijoue, 1480, die sexta junii, in-4.°; est le seule impression comme, faite dans la ville de Caen, au XV. siècle.

Tome I.

## ART. C. SAINT-ALBAN (S. ALBANI VILLA J. 1 480.

On trouve cité, chez les bibliographes, Laurentii Guil. de Soana, ordinis minorum; rhetorica nova; impressa apud Villam S. Albani, anno 1480, in-4.°; ce qui prouverait, qu'en 1480, l'imprimerie était déjà connue dans cette petite ville d'Angleterre. Nous avons une autre impression, plus sûre, faite à Saint-Alban, en 1486.

L'imprimeur est inconnu; il a gardé l'anonyme, ne s'étant fait connaître que sous la dénomination de Schoolmaster of St.Alboni; c'est-à-dire, maître d'école de Saint-Alban.

### ART. CI. LEIPSICK.

### 1481:

Le plus ancien livre imprimé dans la ville de Leipsick, est la Glosa super Apocalipsim; impressum Lipczk, 1481, in profesto Michaelis, in 4. Marcus Brandis est censé être le premier, qui ait établi l'imprimerie dans cette belle ville; voici la liste de ses imprimeurs.

### Imprimeurs à Leipsick dans le XV . siècle!

- 1. Marcus Brand, Brandis ou Brandiss; est le premier imprimeur qui ait établi la typographie à Leipsick: il y imprima plusieurs ouvrages depuis l'an 1484, époque où son nom paraît pour la première fois dans les impressions, jusqu'en 1487.
- 2. Conradus Kacheloven ou Kacheloffen', Gallicus, dont nous avons un grand nombre d'impressions, depuis 1485 jusqu'en 1499.
- MAURITIUS BRANDISS, peut-être frère de Marc, imprimait à Leipsick, en 1488 et 1489.
- JACOBUS THANNER (Abiegnus), Herbipolensis, dont nous avons plusieurs impressions, faites à Leipsick, depuis l'an 1488 jusqu'à 1500.
- Melchior Lotter imprimait à Leipsick, depuis 1491 jusqu'à 1500.
- 6. Annoldus de Colonia imprimait à Leipsick, en 1492, 93, 94 et 95.
- 7. Martinus Landsberg, de Herbipoli, dont nous avons un grand nombre d'impressions, faites à Leipsick, depuis l'an 1492 à 1500.

8. Grecorius Boetticher imprimait à Leipsick, en 1492, 93, 94 et 95.

9. Wolfgangus Stoeckel, de Monaco, imprimait à Leipsick, depuis 1495 jusqu'en 1500.

## ART. CII. CASAL (CASALE S. EVAXII). 1 481.

OVIDII NASONIS Epistolæ heroides, cum comment. Ant. Volsci, etc.; impres. in loco Casalis S. Evaxii, per Guillelmum de Canepa nova, de Campanilibus de sancto salvatore, 1481, indol., est la seule impression, qu'on trouve citée par les bibliographes, faite à Casal, capitale du Montferrat, dans le XV. siècle.

### ART. CIII. URBIN.

#### 1481.

It y a trois ou quatre impressions faites, dans le XV. siècle, à Urbin, capitale du duché de ce nom, dans l'état ecclésiastique : la plus ancienne est Marii Philelphi Epistolarium, 1481, in-4°.

HENRICUS DE COLONIA, dent nous avons une

### (397)

impression, de 1493, est le seul imprimeur connu, qui ait exercé l'imprimerie à Urbin, dans le XV. siècle. Voyez, au sujet de cet artiste, art. Bologne, n.º 8.

### ART. CIV. VIENNE, EN FRANCE.

1481.

CINQ ou six impressions, dont la plus anticience est Nic. de Clemangis de lapsu et reparatione justitie tractatus; Viennæ, 1481, in-4.\*, forme toute l'histoire de l'imprimerie de la ville de Vienne, dans le Dauphiné. PIERRE SCRENCE, dont il y a deux ou trois impressions, est le seul artiste imprimeur de cette ville dans le XV. siècle.

### ART. CV. AURACH.

1481.

Leben der Heiligen, 1481, in-fol., est la seule impression faite, dans le XV.\* siècle, à Aurach, petite ville du duché de Wittemberg, elle fut exécutée par Conradus Fyner, de Gerhussen, imprimeur à Eslingen. Voyez ci-dessus, art. XLV.

### ART. CVI. AQUILAS

1 48 2.

ADAM DE ROTWIL, Allemand, introduisit le premier l'imprimerie à Aquila, ville de l'Abbruzze ultérieure, au royaume de Naples, où il imprima le Vite de Plutarcho, ainsi que la Cronica de S. Isidoro Menore, en l'an 1482, qui est l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans cette ville.

Adam de Rotwil, Allemand, est le seul artiste connu qui ait imprimé à Aquila, où il vint établir l'imprimerie en 1482, après avoir imprimé à Venise, depuis l'an 1474 jusqu'en 1480. Voyez ci-dessus, art. Vexise, n.º 20.

### ART. CVII. ERFORT.

1 482.

Le premier ouvrage imprimé à Erfort ou Erfurt, capitale de la Haute-Thuringe, est le. Lutrei questiones in libros Arist. de anima., 1482, in-4.°; nous avons fort peu d'impressions, laites dans cette ville ayant l'an 1500: en voici les imprimeurs.

### (399)

### Imprimeurs à Erfort dans le XV. siècle.

1. PAULUS WIDER, de Hornbach, dont nous avons les Lutrei quæstiones, ci-dessus mentionnées, de 1482.

2. HEDERICUS

3. MARCUS ATRER imprimèrent en société en 1498.

4. Wolfgang Schenck imprimait en 1499 et 1500.

### ART. CVIII. MEMMINGEN.

### 1482.

ALBERTUS KUNNE, de Duderstatt, dont nous avons un grand nombre d'impressions, faites successivement depuis l'an 1482 jusqu'en 1500, dans la ville de Memmingen, est le seul artiste imprimeur de cette ville: ses premiers ouvrages typographiques sont le Fasciculus temporum, 1482, in-fol., et l'Ars memorativa, 1482, in-fol.

### ART. CIX. PASSAW (204).

### 1 482

Nous avons plusieurs impressions faites à Passaw, dans la Basse-Bavière, qui prouvent que l'imprimerie fut établie dans cette ville en 1482: voici la liste de ses imprimeurs.

### Imprimeurs à Passaw dans le XV: siècle:

- 1. Conradus Stahel, dont le nom né se trouve que dans une impression faite en 1482, en société avec Benedictus Mayr qui suit.
  - 2. S BENEDICTUS MAYR
- 3. Johannes Alakhaw imprimèrent en société, à Passaw, en 1482 et 1485. Alakraw imprima seul, en 1490 et 1492.
- 4. Johannes Petri imprimait en 1491 et

<sup>(204)</sup> Cette ville se trouve désignée, dans les anciennes impressions, sous le nom de Patavia.

### ART. CX. REUTLINGEN.

#### 1 48 2.

La Summa Pisani, imprimée à Reullingen, ville impériale de la Souabe, anno domini accce exxxii, sabbato ante epiphan., in-fol., prouve que l'imprimerie était établie, dans cette ville, en 1482. Johannes Ottmar, ou Othmar, est l'auteur de son établissement.

## Imprimeurs à Reutlingen dans le XV. siècle.

- 1. JORANNES OTTERA, ou Otherder; porta ; le premier, l'imprimerie dans la ville de Reutlingen, où il imprimer depuis l'an 1482 jusqu'en 1495, un grand nombre d'ouvrages. Son nom ne se trouve plus dans aucune impression postérieure à l'an 1495.
- 2. MICHAEL GRYFF, de Reutlingen, imprimait depuis 1486 jusqu'en 1496.

### ART. CXI. VIENNE, EN AUTRIGHE.

#### 1482.

Novs avons différentes impressions, faites à Vienne, qui, quoique sans nom d'imprimeur, Tome I. 51

prouvent que l'imprimerie y fut établie en l'an 1482 (205). JOHANNES WINTERBURG est le seul imprimeur connu, qui ait exercé l'art de l'imprimerie à Vienne, depuis 1492 jusqu'en 1500. C'est tout ce que l'on sait relativement à l'histoire typographique de cette grande ville.

### ART. GXII. PROMENTOUR.

LE Doctrinal de Sapience, par Guy de Roy, imprime à Promentour, par Loys Guerin, M cccc LXXXII , le 11.º jour d'août , in-fol. , forme toute l'histoire typographique de Promentour. His and signature of straining of -er roll nal :-

#### ART. CXIII. MAGDEBOURG. Tubits all 6

.Cr. 1 1.48,3. ... ... noiseas

ALBERT PATTENSTEIN et Joachim Westval établirent l'imprimerie à Magdebourg, capitale de la Basse-Saxe, où ils imprimèrent : Officium Missæ, 1483, in-4.0, ainsi que différens autres traités.

<sup>(205)</sup> Entre autres : Manipulus curatorum , impressum Wienne, anno domini M.CCCC.LXXXII, in-40.

Imprimeurs à Magdebourg dans le XV. siecle.

### 1. | ALBERTUS RAUENSTEIN

- 2. Joachimus Westval imprimèrent, en société, divers traités, en 1483: leurs noms ne se trouvent plus dans aucune impression postérieure à l'an 1483.
  - 3. Simon Koch imprimait en 1486.
- 4. Mauritius Brandis imprimait à Magdebourg, en 1493 et 1497.

## ART. CXIV. STOCKHOLM (HOLMIA).

Nous avons Dyalogus creaturarum moralisatus, impressus per Johannem Snell, in Stockolm, anno Domini seccetaxxxIII, mensis decemb., in vigilia Thome, in-4.º Cette impression, et trois ou quatre autres, forment toute l'histoire typographique de cette grande capitale du royaume de Suède.

Imprimeurs à Stockholm dans le XV. siècle.

1. JOHANNES SNELL, dont nous n'avons que la seule impression citée ci dessus.

 JOHANNES FABRI, dont nous avons deux impressions, de l'an 1495, et une autre, qu'il laissa commencée, et que sa veuve fit achever en 1496.

## ART. CXV. GAND.

Le premier établissement de l'imprimerie dans cetteville est dù à Arend de Keysere (Arnoldus Cæsaris, ou Arnoux de l'Empereur), qui, ayant quitté Audenarde, où il était établi depuis l'an 1480, se reudit à Gand, vers 1483, année où il imprima Guillermi, Parisiensis Episcopi, Rhetorica divina, x1.º kal. sept., in-4°.

M. l'abbé Lambinet, malgré le témoignage de Maitaire, Marchand et Visser, croit que cette impression n'est pas la première qui ait été faite à Gand dans le XV. siècle. Recherches sur l'orig. de l'imp., page 447.

Il établit son opinion sur les premiers mots de l'épitre dédicatoire de cette édition, où il est dit : Arnoldus Cesaris librorum utiliorum qualiscumque promulgator, etc.; ce qui prouve, selon lui, que cet ártiste avait déjà imprimé auparavant; cele est vrai : mais si M. Lambinet avait étudié, avec un peu plus

de soin, l'histoire typographique des Pays-Bas, il n'ût pas ignoré que notre Arnoux avait effectivement imprimé déjà d'autres livres, non pas à Gand, comme il le croit malà-propos, mais à Audenarde, où il avait établi son imprimerie en 1480. Voyez ci-dessus, art. Audenarde.

Au reste, Arnoux Keysere est le seul artiste qui ait exercé l'imprimerie dans la ville de Gand, où il imprima l'ouvrage ci-dessus cité, et le Boëce de consolatione philosophie, latiné et belgicé, 1485, in-fol., qui sont les seules impressions comnues, qu'il ait faites dans ladite ville.

### ART. CXVI. TROYES.

#### 1 483.

BREVIARIUM secundum ecclesiæ Trecensis usum, impressum Trecis, 1483, 25 mensis sept. in-8.\*, sans nom d'imprimeur. Cette impression et les Postilles des épitres et évangiles domnicales, imprimées à Troyes, par Guillaume le Rouge, 1492, in-fol., sont les seuls ouvrages connus, imprimés dans la ville de Troyes, en France.

### ART. CXVII. SCHIEDAM.

#### 1 4 8 3.

On ne connaît que deux impressions, avec date, faites dans cette ville de Hollande dans le XV. siècle, et toutes les deux sans nom d'imprimeur: la plus ancienne est le Romain de chevalier Delibere, 1483, in 4.°, avec figures en bois; l'autre, est de l'an 1498. C'est tout ce que l'on sait touchant l'histoire typographique de cette ville.

## ART. CXVIII. HARLEM.

La plus ancienne impression, avec date, faite dans la ville d'Harlem, dont l'histoire typographique nous offre tant de contes, est de l'an 1483; et je pense qu'effectivement l'imprimerie n'a pas été exercée à Harlem ayant cette époque.

### Imprimeurs à Harlem dans le XV. siècle.

- dont nous avons une impression, de 1483, et deux ou trois autres, de 1486.
  - 2. Jacobus Bellaert, natif de Zerinzee, dont nous avons une impression, de 1485.

### ART. CXIX. CULEMBOURG. 18

in 5 1 4 8.3. ; - com. . . .

Quelques bibliographes out fait mention d'un ouvrage, initulé: Spiegel der sassen, imprimé à Culembourg, en 1480, in-fol.; mais cette édition, si elle n'est pas fausse, est du moins très-suspecte. Ce qu'il y a de plus sûr en fait d'impressions executées dans cette ville, c'est le Speculum humane salvationis belgicé, imprimé en 1483, in-4.", par Jean Veldener (dont nous avons parlé plus d'une fois), avec les planches de bois, qui avaient servi aux fameuses impressions sur les vuelles on a fait tant de contes.

Jean Veldener, qui avait imprimé auparavant à Louvain et à Utrecht, est le seul qui ait imprimé à Culembourg, dans le XV. siècle.

## ART. CXX. LEYDE.

11/15/1/1 . .4

1.48

L'ouverse, intitulé: die Cronike van Holland, Zeeland ende Vriesland, imprimé à Leyde, en 1483, in-4.°, prouve que l'imprimerie fut établie dans cette ville en ladite année 1483.

### Imprimeurs à Leyde dans le XV. siècle.

- 1. HEYNRICUS HEYNRICI, dont nous avons une impression, de 1484.
- 2. Hugo Janssoen, de Woerden, imprimait à Leyde, en 1487, 98 et 99.

### ART. CXXI. PISE.

#### . 1 . 1. f mi . 1 4 8 3. Es

Noys avons Francisci de Accoltis consilia, imprimés à Pise, ville célèbre de la Toscane, en 1483, époque de l'établissement de l'imprimerie dans cette ville.

### Imprimeurs à Pise dans le XV: siècle.

- 1. LAURENTIUS
- 2. ANGELUS FLORENTINI imprimèrent en société à Pise, en 1484.
- 3. Gregorius de Gente, dont nous avons une impression, de 1485.
- 2. 4. Uno ne Rucauts, de Reggio, imprimait à Pise, en 1494.

 HIERONYMUS ANCHARANUS REGINUS, de Cruce, dont nous avons une impression, de l'an 1499.

## ART. CXXII. BOIS-LE-DUC.

Bois-ir-Duc, Hertogenbosch, en flamand, belle ville du Brabant hollandais, n'est comnu dans l'histoire de l'imprimerie, que par trois opuscules, y imprimés dans le XV. sièccle, dont celui qui sert à fixer l'époque de l'établissement de l'imprimerie dans cette ville, est intitulé: Tondalus vysioen, 1484, in-4°. Le seul imprimeur de Bois-le-Duc, dans le XV. siècle, dont on fasse mention, est Ger.
LEEMPT, de Novimagio, auquel on attribue Proverbia seriosa, latinè et belgicè; Buscoducæ, 1487, in-4°.

### ART. CXXIII. WINTERPERG.

1 484.

La ville de Winterperg, ou Winterbourg, en Bohème, n'est connue dans l'histoire de l'imprimerie du XV.\* siècle, que par deux impressions; savoir : Alberti Magni summa de Eucharistia, et Liber soliloquiorum S. Au-Tome I.

gustini; toutes deux faites en l'an 1484, par Johannes Alacraw, seul imprimeur de cette ville.

#### ART. CXXIV. CHAMBERRY. 1 48 4.

L'imprimente fut exercée à Chamberry, par Antoine Neyret, qui y imprima le Livre de Baudoyn, comte de Flandre, en l'an 1484.

Antonne Nevret est le seul artiste qui ait imprimé à Chamberry, dans le XV. siècle : il y imprimait en 1484, 85 et 86.

#### ART. CXXV. BRÉAND-LOUDÉHAC (206). 1 4 8 4.

Robin Foucquer imprimait, à Bréand-Loudéhac, petit bourg, dans le Morbihan, le Songe de la pucelle, et autres opuscules, en l'an 1484.

## Imprimeurs à Bréand-Loudéhac dans le XV.º siècle.

 Robin Foucquer, premier imprimeur de Bréand-Loudéhac, imprimait en 1484 et 1485.

<sup>(206)</sup> Il est connu aussi sous les noms de Lodeac, Lantenac.

2. Jehan Cres, dont nous avons une impression, de l'an 1491.

### ART. CXXVI. RENNES.

1.484.

La ville de Rennes n'est guère connue dans l'histoire de l'imprimerie. Nous avons Coustumes de Bretagne, imprimées à Rennes ; chez Pierre Belleesculée et Josses , 1484: cette impression , et le Floretus versu gallico, 1485 , sans nom d'imprimeur , font toute l'histoire typographique de cette ville.

## ART. CXXVII. SIENNE.

HENRI DE COLONIA, artiste inconstant, après avoir exercé l'imprimerie plusieurs années à Bresse et à Bologne, vint l'établir à Sienne, en 1484, année où il y imprima Pauti de Castro Lectura in sextum codicis, in-fol.

### Imprimeurs à Sienne dans le XV. siècle.

Henricus de Colonia, après avoir imprimé à Bresse et à Bologne, depuis l'an 1474, vint s'établir à Sienne, où il imprima plusieurs

52.

52.

ouvrages, depuis 1484 jusqu'en 1489. Cet artiste a exercé l'imprimerie dans six villes différentes ( V. ce qu'on en a dit, art. Bologne): il imprimait à Sienne avec des associés.

- Lucas de Martinis, l'un des associés de Henri de Colonia, avec lequel il imprima en 1484 et 1485.
- 3. HENRICUS DE HARLEM, dont nous avons plusieurs impressions faites à Sienne, depuis l'an 1488 jusqu'en 1499 : il imprimait quelquefois en société avec J. Walbeck, qui suit. Henri de Harlem avait imprimé à Venise et à Bologne. Voyez ces articles.
- 4. Johannes Walbeck imprimait à Sienne, en société avec H. de Harlem, en 1488, 89 et 1499.
- 5. Sicismundus Rodt, de Bitsche, imprimait en 1489.

### ART. CXXVIII. SONCINO:

#### 1484.

CETTE petite ville d'Italie, située dans le Crémonais, est célèbre dans l'histoire de l'imprimerie, à cause des impressions hébraïques que les Juis de ce lieu y ont faites dans le XV. siècle, depuis l'an 1484 jusqu'en 1499, et dont on peut voir le détail et l'histoire dans Rossi de hebr. typ. origine, in-4°.

#### Imprimeurs à Soncino dans le XV. siècle!

- 1. Josuas Satomov, et socii, imprima, a Soncino, plusieurs quyrages en hébreu, depuis l'an 1484 jusqu'en 1490.
- Israel Nathan, Soncinas, imprimait en 1484.
- 3. Josuas, fils du précédent, imprimait en l'an 1484.
- 4. Gerson, fils de Moyse, de Soncino, imprimait en 1489.

## ART. CXXIX. NOVI.

Summa Baptistiniana, impres. Novis, per Nicolaum Girardengum, incolam ejusdem terræ, 1484, in-4.º, est la seule impression certaine, faite à Novi, petite ville épiscopale, dans l'état de Gênes, avant l'an 1500. Nicolaus Girandenges, natif de cette ville de Novi, avait imprimé auparavant à Venise et à Pavie, depuis l'an 1479. Voyez ci-dessus, art. Venise.

### ART. CXXX. HEIDELBERG.

1 4 8 5.

La ville de Heidelberg, malgré sa célèbre université, ne regut l'art de l'imprimerie qu'en l'an 1485, qu'on y imprima Hugonis de Prato Florido, Sermones de sanctis, in-fol. Voici les imprimeurs de cette ville.

## Imprimeurs à Heidelberg dans le XV. siècle.

1. Fredericus Misch, dont nous avons une impression, faite à Heidelberg, en 1488. Il parait que cet artiste quitta Heidelberg pour se rendre à Mayence, où il imprima, en 1490, les Sumulæ Petri Hispani, in-fol. Voyez cidessus, art. Mayence, n.º 8.

2. Henricus Knoblochtzer imprimait à Heidelberg, en 1489 et 1495.

### ART. CXXXI. RATISBONNE.

1 485.

Le Liber missalis secundum breviarium chori ecclesiæ Ratisbonensis, 1485, in-fol., est la seule impression connue, faite dans cette ville, avant l'an 1500: par le décret de l'évêque, qui s'y trouve imprimé, il conste qu'il avait fait venir, à Ratisbonne, le célèbre Jean Sensexschmor et Jean Beckennun, pour l'impression de ce livre liturgique. C'est tout ce que l'on sait touchant l'imprimerie de cette ville, d'ailleurs si célèbre. Voyez, touchant Sensenschmidt, art. Nueenberg.

## ART. CXXXII. VERCEIL.

Nic. De Auxmo Supplementum summæ Pisanellæ, Vercellis, per Jacobinum de Suico, de Sancto Germano, accectixxy, die xxy11 octob., est la seule impression connue, faite à Verceil, dans le Piémont, avant l'an 1500.

JACOBINUS SUIGUS imprima dans la suite à Turin, Lyon et Venise. Voyez ci-dessus, art. Turin, n.º 3.

## ART. CXXXIII. PESCIA (PISCIA).

François Cenni porta l'imprimerie à Pescia, petite ville épiscopale de la Toscane, dans le Florentin, en l'an 1485, époque où il imprima la Confessione de S. Bernardino de Siena, le dernier jour de février, in-4°.

#### Imprimeurs à Pescia dans le XV. siècle.

1. Franciscus Cenni, Florentinus, porta le premier l'imprimerie à Pescia, où il imprima en 1485 et 1486.

2. LAURENTIUS
et
3. FRANCHUS CENNIS, frères, fils de Jacques, Florentins, imprimèrent en société, et aux frais des frères de Orlandis, en 1485 et 1486.

- 4. SEBASTIANUS
  et
  5. RAPHART, frères de Jac. Gherardus de Orlandis, de Pescia, firent imprimer, à leurs frais, un grand nombre d'ouvrages, depuis l'an 1485 jusqu'en 1495.
- 6. Sigismundus Rodt, de Bitsche, imprimait aux frais des susdits de Orlandis, en 1488.

### ART. CXXXIV. UDINE (UTINUM). 1 485.

NICOLAI PEROTTI Rudimenta grammatices, Utini, Gerardus de Flandria, 1485, quinto idus sept., in-4.º, est la seule impression connue, faite à Udine, ville du Frioul, dans l'état de Venise, avant l'an 1500. Gérard de Lisa, de Flandria, avait imprimé auparavant à Tréviso. Voyez cet article.

### ART. CXXXV. BURGOS.

1 485.

Frederic, de Bâle, porta l'art typographique à Burgos, capitale de la Vieille Castille, en l'an 1485. Voici les imprimeurs de cette ville.

### Imprimeurs à Burgos dans le XV: siècle!

- Fredericus, de Basilea, qui porta l'imprimerie à Burgos, où il imprima Andreæ Guterii opus grammaticale, 1485, in-fol. Cet artiste imprimait encore en cette ville en 1498.
- 2. JOHANNES DE BURGOS, dont nous avons los Trabaxos de Hercules, 1499.

### ART, CXXXVI. SARAGOSSE (CESAR AUGUSTA).

1 485.

La plus ancienne impression faite dans cette capitale du royaume d'Arragon, est l'ouvrage Tome I. 53 intitule: Epistolas y Evangelios, Zaragoza, Paulo Hurus, 1485, in-fol.

### Imprimeurs à Saragosse dans le XV. siècle.

- 1. Paulus Hurus, Allemand, de la ville de Constance, porta l'imprimerie à Saragosse (Zaragoza), où il imprima depuis l'an 1485 jusqu'en 1499.
  - 2. ( LEONARDUS BUTZ , GEORGIUS COCI
- 4. ( Lupus Appenteggen, imprimèrent en société dans cette ville, en l'an 1500.

# ART. CXXXVII. SALAMANQUE. 1485.

It paraît que le premier livre imprimé dans la ville et université de Salamanque (Salamanca), est celui, initulé: Medicinas preservativas y curativas de la peste que significa el eclipse del sol del año 1485; por Diego de Torres; Salamanca, 1485, in-4°. Toutes les impressions de cette ville, depuis l'an 1485 jusqu'en 1498, citées par les hibliographes, se trouvent sans nom d'imprimeur; le seul dont on fasse mention, est Antonius de Barreda, dont nous avons Sumario de la medicina, 1486, in-fol.

# ART. CXXXVIII. ABBEVILLE. (ABBATISVILLA).

1 486.

L'IMPRIMERIE fut établie dans la ville d'Abbeville en l'an 1486; mais elle n'y fit pas beaucoup de progrès; car à peine compte-on trois impressions faites dans cette ville.

Imprimeurs à Abbeville dans le XV . siècle.

1. JEAN DUPRÉ

2. Pierre Gérard, i marchands libraires, imprimèrent en société, dans la ville d'Abbeville, la Cité de Dieu de St. Augustin, traduite par Raoul de Preuilles, 1865, le 24 novembre, 2 vol. in-fol. Le nom de Dupré ne se trouve plus dans aucune autre impression d'Abbeville; je pense que c'est le même qui a imprimé à Paris, depuis 1481; et qui y imprimait encore en 1495, sous le nom de Jean du Pré, Joannes de Pratis, ou de Prato. Quant à Pierre Gérard, il imprima encore à Abbeville en 1487.

### ART. CXXXIX. BRINN (BRUNNA).

1486.

L'ACENDA secundum chorum Olomucense, Brunnæ, 1486, in-4,°, prouve que l'imprimerie était établie à Brinn, capitale de la Moravie, en l'an 1486. Nous avons encore le Missale Striconiense, imprimé en cette ville, en l'an 1491 per Conradum Stahel et Matheum Preinlein impressores venetos, qui sont les seuls imprimeurs dont il soit fait mention dans les impressions de Brinn.

## ART. CXL. MUNSTER.

1 486.

Nous n'avons que deux impressions antérieures à l'an 1500, faites à Munster, ville considéràble du cercle de Westphalie : ee sont Rudolphi Langii carmina, Monasterii, per Johannem Limburgum, 1486, in-4°, et Statuta Proyincialia Coloniensia, 1486, in-4°.

# ART. CXLI. SLESWICK.

Missale secundum ritum ecclesiæ Sleswicensis, impressum in Sleswick arte et ingenio Stephani Arndes, 1486, in-fol., est la seule impression connue, faite à Sleswick, ville considérable de Danemarck. Stephanus Arnss, Arns ou Arens, avait imprimé en 1481, à Pérouse, où il se dit Hamburgensis: il imprima ensuite à Lubeck, en 1492 et 1496.

# ART. CXLII. CASALMAGGIORE.

On ne connaît pas d'autre impression faite à Casalmaggiore; petite ville sur le Pô, à six lieues de Parme, que l'ouvrage hébreu, intitulé: Machazor. Inceptum Soncini absolutum Cæsale majori nececuxxxv1, in 4º.

### ART. CXLIII. CHIVASSO.

1 4 8 6.

Ancell de Clavasio Summa Angelica, Clavassii, 1486; per Jacobinum de Suigo, in-4.°; est la seule impression condue, faite à Chivasso, dans le Piemont, avant l'an 150 à.

JACOBINUS SUIGO, de S. Germano, imprima ensuite à Turin et ailleurs. Voyez ci-dessus, art. Turin.

# ART. CXLIV. VOGHERA (VIQUERIA).

ALEX. DE INOLA, Postillae ad Bartholum; Viquerice, Jacobus de S. Nazario, 1486, kal. juniis, in-fol., est la seule impression connue; faite à Voghera, ville d'Italie, dans la territoire de Pavie.

JACOBUS DE S. NAZARIO, de Ripa, quitta cet endroit pour se rendre à Milan, où il imprimait encore en 1496. Voyez art. Milan.

#### ART. CXLV. TOLĚDE. 1486.

Os compte à peine six impressions faites à Tolède, avant l'an 1500, la plus ancienne est Petri Ximenez de Prexamo Confutatorium errorum contra claves ecclesiæ; Toleti, 1486, in-4°. Voici la liste de ses imprimeurs.

### Imprimeurs à Tolede dans le XV . siècle.

1. JOHANNES VASQUI (VAZQUEZ), dont nous avons l'impression citée ci-dessus, de 1486. Le nom de Vazquez ne se trouve plus dans aucune autre impression.

- 2. Johannes Tellez imprimait à Tolède, en 1494 et 1495.
- 3: Petrus Hagembach, Allemand, dont mous avons des impressions faites à Tolède, en 1498 et 1500: il imprimait aux frais de Melchior Gorricio, de Novi.

### ART. CXLVI. BESANCON.

1487

La ville de Besançon n'est guère connuè dans l'histoire de l'imprimerie. Liber de pestilentia, Bizuntia vel Bisuncii, 1487, in-4.°, Speculum Roderici et varia; Bisuncii, 1484, in-4.°, sont les seules impressions citées chez les bibliographes. On prétend cependant qu'il existe une Schola Salernitana, imprimée à Besançon, par Jean Comtet, 1487, in-4.°; c'est peut-être le Liber de pestilentia, cité ci-dessus.

# ART. CXLVII. GAIETE.

On ne connaît que deux impressions faites à Gaiete, au royaume de Naples, avant l'an 1500. Voici les imprimeurs de cette ville.

#### Imprimeurs à Gaiete duns le XV. sieble.

1. A. F., qu'on croit signifier Andreas Fritag, qui imprimait à Rome; en 1492 et 1493, dont nous avons Formulario epistolare de Landini, impresso nella cita de Gayeta, per mi A.F., 1487, in-4.º ceci paraît d'autant plus probable, que ce meme opuscule fut réimprimé à Rome, en 1492, par And. Fritag même.

2. Justo, dont nous avons el Dyalogo di S. Gregorio papa; in Gayeta, per Maistro Justo, 1488, in fal.

chang the sale delination

# ART. CXLVIII MURCIE

Et Valerio de las historias de Espana; en Murcia, Juan de Roca, 1487, in-fol., est la seule impression connue, faite avant l'au 1500, dans cette capitale du royaume de Murcie, en Espagne.

## ART. CXLIX. ROUEN.

#### 1 487.

La plus ancienne impression, avec date certaine, faite dans cette grande ville, est celle des Cronieques de Normendie, Rouen, Guil. le Talleur, 1487, in-fol.

### Imprimeurs à Rouen dans le XV: siècle!

- 1. Guillaume le Talleur, dont nous avons les Chroniques ci-dessus mentionnées, 1487, in-fol. Le nom de cet imprimeur ne se trouve plus dans aucune autre impression.
- 2. Jean de Bounceons, dont nous avons le Roman du roi Artus, et autres impressions, faites en 1488, 89, 94, 98 et 99.
- 3. Jac. LE Forestier, dont nous avons une impression, de 1488.
- 4. Martin Morin, dont nous avons plusieurs impressions, depuis l'an 1490 à 1497.
- 5. SYLVESTER RANBURTRUS, dont le nom se trouve dans une impression de 1498, citée par Maittaire.
  - 6. Johannes Richardus imprimait en 1499.
- 7. Petrus Regnault. On imprimait à Bouen aux frais de Regnault, en 1499 et 1500; mais je crois que cet artiste n'a pas imprimé dans cette ville.

Tome I.

# ART. CL. ISCHAR.

Nous avons des impressions en hébreu, fairis en 1487 et 1490, qui portent, dans la souscription, Imprime à Ischur, ou Ischo, qu'on croit être, la ville de Soriar, en Espagne, ou hien Sora, in Italie. Cahallero, de Prima typogr. Hisp. etate, page 131, croit, d'après l'opinion de Company, que ce mot lschan pent hien désigner. la ville d'Kar, au royaume, d'Arragon, en Espagne; oc qui paraît très-probable. Au reste, tout cela n'est que conjecture.

## ART. CLI. TARRAGONE.

anter errore error it 488 mil

Nic. Astosto, Bibl. nova, page 273, fait mention de l'Historia del conde Partenoples, Tarracone, 1488, in 8°. Cette impression, qui est en langue catalane, et le Missale Tarraconense, Tarracone, per Johannem Rosembach, Alemannum, 1499, forment toute l'histoire typographique de la ville de Tarragone, en Catalogne.

En Johannes de Rosembach avait imprimé à Barcelone, depuis 1493. Cet artiste paraît avoir

#### (427)

imprimé ce missel, en passant par Tarragone pour aller à Perpignan, où il imprima en 1500.

### ART. CLIL VITERBE.

ion, ave d.8.8 hire a "a tentier . De-

"Szuri' Honorari libri de centum metrorum generibus, Viterbii, 1488, su januerii, in-8,, est la seule impression connue, faite, avant l'an 1500, dans la ville de Viterbe.

# ART. CLIII. HAGENAU.

La plus ancienne împression faite, avant l'an 1500, dans la ville de Hagenau, est datée de l'an 1489. Voici les imprimeurs de cette ville.

### Imprimeurs à Hagenau dans le XV. siècle.

- 1. Hennicus Cran, de Hagenau, porta l'imprimerie dans sa patrie, et y exerca cet art, depuis l'an 1489 jusqu'en 1500 : son premier ouvrage typographique est Cornutus Johan: de Garlandria, in oppido Hagenaw, per Henricum Gran, 1489, in-4°.
- Gran imprimant en 1497, 98, 99 et 1500.

### ART. CLIV. KUTTENBERG.

1489.

Biblia, bohemice; Kuttenberg, Martin van Tischnitowa, 1489, in-fol.; est la scule impression, avec date; faite à Kuttenberg, petite ville de Boheme, remarquable par les mines d'argent de ses environs.

### ART. CLV. LERIDA.

1489

Petra de Castraovol, in libros naturalis Aristotelis comment., Merdæ, 1489, 12 mensis nov., in-fol., est la scule impression, avec date certaine, de la ville de Lérida, en Catalogue, avant l'an 1500. On cite encore, de ce même Castrovol, d'autres ouvrages sur Aristote, imprimés, diton, à Lérida, en 1488; mais cela n'est pas cértain.

'ART, CLVI, SAN CUCUFATE DEL VALLES,

Landin north . . . . .

in the danker in \$ \$ 4 1 . Hapones

On trouve un petit ouvrage en espagnol; intitulé: el Abad Isach de Religione, imprimé apud sanctum Cucufatum Vallis Arc-

tanæ, xxix novemb. 1489, qui est un monastère appelé San Cucufate del Valles, près de la ville de Barcelone, capitale de la Catalogne,

#### ART. CLVII. LISBONNE.

RABBI Mosis Nachmanides in Pentateuchum hebraice, Ulyssipone, 1489, in-fol., paraît être la plus ancienne impression faite à Lisbonne, capitale du royaume de Portugal : les Juifs y out fait imprimer plusieurs ouvrages rabbimques dans le XV: siècle. Voici la liste de ses imprimeurs.

### Imprimeurs à Lisbonne dans le XV. siècle:

I. ( R. SAMUEL ZORBA-

leede n.

- 2. RABAN ELIEZER, chez qui fut imprimé l'ouvrage de M. Nachmanides, mentionné cidesus, ett l'an 1480. Eliezer imprimait encore en 1402 et 1405.
- 3. ZACHEUS, fils de R. Eliezer, dont nous avons une impression, de l'an 1491.
- 4. ( NICOLAUS DE SAXONIA
- 5. ( VALENTINUS DE MORAVIA imprimèrent,

en société à Lisbonne, Vita Chisti, en portugais, l'an 1495.

6. Jon. Perrus Bonnomni, dont nous avons une impression sans date, mais avant l'an 1500;

### ART. CLVIII. ORLEANS.

1400

Minipulus Curatorum, traduit en francais; Orléans, Matthieu Vivian, 1490, in-4-5, est la seule impression connue, faite avant l'an 1500, dans la ville d'Orléans Marquen, Mayans, imprimeur de ce livre, et Petrus Asselinus, dont nous avons une impression de l'an 1500, sont les seuls imprimeurs de cette ville, dans le XV-siècle.

# ART. CLIX. INGOESTADT.

Novs avons Jac. Locheri poetee Rosarium celestis curie, Ingolstat, Joh. Kacheloffen; 1400, in-160, qui parait être l'impression la plus ancienne de la villed l'Ingolstadt; car la date de 1487, de la Rhetorica P. Lescherit, dont il est fait menton dans Seemiller, fasc. III, page 71, ne désigne que l'époque de la composition de l'ouvrage, et non pas celle de son impression.

#### Imprimeurs à Ingolstadt dans le XV. siècle!

1. Johannes Kacheloffen, dont nous avons l'impression ci-dessus citée, de 1490.

2. CEORGIUS WYRFFEL

3. Marcus Arren imprimerent en société, à Ingolstadt, en 1497. Marcus Ayrer imprima ensuite à Erfort, en 1498. Voyez cidessus, art. Enront.

### ART. CLX. PORTO (PORTESIUM). 1490.

STATUTA communitatis ripperiæ Salodii et Brixiensis, Portesii, Bartholomæus Zanni, 1490, xun kal. sept., in-fol., est la seule impression faite; dans le XV.\* siècle, à Porto, ville dans l'état de Venise:

### ART. CLXI. ZAMORA.

1490.

Los Evangelios desde Aviento hasta Dominica de Passion, Zamora, 1490, in-fol., est la seule impression connue, faite avant l'an 4500, dans la ville de Zamora, en Espagne.

#### ART. CLXII. DIJON.

1,491.

CISTERCTENSIS ordinis privilegia, Divione, Petrus Metlinger, Alemannus, 1491, in-4.°, et le Compendium sanctorum, ordinis cisterciensis, de 1491, in-4.°, sont les seules impressions, avec date, faites à Dijon, avant l'an 1500. Persuus Metlinger est aussi le seul imprimeur de cette ville dans le XV.° siècle.

# ART. CLXIII. ANGOULEME.

Aucrores VIII : Cato , Facetus , etc. ; En-

golisme, die xvII maii, 1491, in-4.\* en cite encore une autre impression, faite à Angoulème dans l'an 1493. C'est la seule notice qu'on ait sur l'histoire de l'imprimerie de cette ville.

### ART. CLXIV. HAMBOURG.

1491.

Laudes B. M. Virginis, in mercuriali oppido Hamborgensi, per Johan. et Thomam Borchard., 1491, in-fol., est la seule impression faite dans la ville anséatique d'Hambourg,

bourg, avant l'an 1500, et par conséquent Jon. et Thomas Borchard sont les seuls imprimeurs de cette ville.

#### ART. CLXV. NOZANI.

1491.

PAULI TURRETINI disputatio juris., apud Nozanum Lucensis agri castellum, Henricus de Colonia et Henricus de Harlem, 1491.

C'est la seule impression faite dans le bourg de Nozani, avant l'an 1500. Nous avous parlé ci-dessus (art. BOLOGNE et SIENNE) des deux célèbres imprimeurs, HENRI DE COLOGNE et HENRI DE HARLEM.

### ART. CLXVI. DOLE.

1492.

JOHAN. HEBERLING super epidemiæ morbo, Dolæ, 14,92, in-4.°; c'est la seule impression faite à Dole, dans le XV. siècle, dont il soit fait mention chez les bibliographes.

Tome 1.

## ART. CLXVII LEIRIA.

1492

It paraît que la ville de Leiria, en Portugal, était encore un des endroits choisis par les Juifs pour leurs impressions. Selon Rossi, Annal heb. typ., les Proverbia Salomonis cum comment. Gersonides, hebraice, 1492, in fol., ont été imprimés à Leiria: en effet, Dortas qui en a été l'imprimeur, imprimait à Leiria en 1496.

Abraham Dortas, ou Ortas, imprima l'ouvrage dont nous venons de faire mention, chez son père Samuel Dortas: il imprima encore à Leiria, en 1496, sous le nom de Magister Ortas, Tabulæ astronomicæ.

### ART. CLXVIII. TZENNA.

1 4.9 2

Novum B. M. Virg. Psalterium, impressum anno 1492, iussu et expensis imperatoris et regis Romanorum, in Tennæ monasterio ordinis cisterciensis sub abbate Nicolao, in-4°.

Il paraît que ce monastère de Tzenna, ou Zinna, se trouve situé dans le diocèse de Magdebourg, en Saxe.

### (435)

## ART. CLXIX. ALBE.

On cite un Alexandri de Villa Dei Doctrinale, Albæ, 1493, in-fol., imprimé dans la ville d'Albe, dans le Montferrat. C'est tout ce que l'on sait sur l'histoire typographique de cette ville.

## ART. CLXX. CLUGNY.

Missale Cluniacense, in Cluniaco, Michael Wenszler, 1493, in-fol.: cette impression est la seule, faite à Clugny, avant l'an 1500. Michel Wenszler, célèbre imprimeur de la ville de Bâle, vint, par dévotion, imprimer ce Missel à Clugny. Voyez ci-dessus, art. Bale.

# ART. CLXXI, FRIBOURG: 1493.

S. Bonavanturæ in 1v libros sententiarum, Friburgi, 1493, in-fol., est la plus ancienne impression connue, faite à Fribourg, avant l'an 1500. Voici les imprimeurs de cette ville.

Imprimeurs à Fribourg dans le XV.º siècle!

1. KILIANUS PISCATOR, dont nous avons l'im-

pression ci-dessus mentionnée, faite en 1493.

2. Fredericus Riedrers, dont nous avons une impression, de 1499.

### ART. CLXXII. LUNEBOURG.

1493.

Thomas a Kempis, de Imitatione Christi; Luneborch, Johannes Luce, 1493, in-8.°, est la seule impression connue, faite à Lunebourg, avant l'an 1500.

## ART. CLXXIII. NANTES.

On ne connaît d'autre impression, faite à Nantes, avant l'an 1500, que les Lunettes des princes, par Jean Meschinot; Nantes, Estienne Larcher, 1493, in-8°.

### ART. CLXXIV. COPENHAGUE.

1493.

GOTHOFRIDUS DE GHEMEN, dont nous avons Regulæ de figuratis constructionibus grammaticis, Hafniæ, 1493, in-4.°, est le seul imprimeur connu de la ville de Copenhague, dans le XV. siècle : cet artiste imprimait encore en cette ville, en l'an 1495.

### ART. CLXXV. OPPENHEIM.

### 1494.

Les impressions faites à Oppenheim, dans le XV. siècle, ne portent point de nom d'imprimeur, on n'en trouve que deux ou trois, dont la plus ancienne est intitulée: Wigandi Wirt, Dialogus apologeticus, etc.; Oppenhemi, 1494, in-4, °c' ests tout ce que l'on sait sur l'histoire de l'imprimerie de cette ville.

### ART. CLXXVI. FORLI (FORILIVIUM OU FORUM LIVII).

1495.

It nous reste trois impressions faites, en 1495; à Forli, ville de la Romagne, dont voici les imprimeurs.

Imprimeurs à Forli dans le XV. siècle.

1. HIERONIMUS MEDESANUS, de Parme, dont nous avons Nic. Ferretti de Elegantia lin-

guæ latinæ servanda, etc.; Foriliuii, 1405. 25 mai, in-4°.

### 1. ( GUARINUS DE GUARINIS

2. Joh. Jac. de Benedictis, qui imprimè-

rent, en société, à Forli, le même ouvrage en 1495, in-4°. Joh. Jac. de Benedictis avait imprimé à Bologne, sa patrie, en 1492. Voyez art. BOLOGNE.

#### ART. CLXXVII. FREISINGEN. 1 4 9 5.

COMPENDIOSA materia pro juvenum informatione, Freisingen, Johannes Schaeffler, 1495, sexto kal. julii, in-4.0, est la seule impression faite à Freisingen, dans le XV. siècle. Joн. Schaeffler avait déjà imprimé à Ulm, en 1493, où il retourna en 1497. Voyez ci-dessus, art. ULM.

### ART. CLXXVIII. LIMOGES.

1495.

BREVIARIUM secundum usum Lemovicensis ecclesiæ, impressum in castro Lemovicensi , per Joh. Berton, 1495, in-8.º, est la seule impression connue, faite à Limoges, dans le XV. siècle.

### ART. CLXXIX. SCANDIANO.

1 4 9 5.

Perecrinus Pasquell, ou de Pasqualibus, de Bologne, célèbre imprimeur, dont nous avons un grand nômbre d'impressions faites à Venise, depuis l'an 1482 jusqu'en 1494, vint s'établir à Scandiano, où il imprima Appiani historia, 1495 (207): il y imprimait encore en 1499 et en 1500.

### ART. CLXXX. SCHOENHOVEN.

1495.

Toures les impressions faites à Schoenhoven, ville de Hollande, diocèse d'Utrecht, dont la plus ancienne est le Breviarium Trajectensis ecclesiæ, 1405, in-fol., sont sans nom d'imprimeur, et portent, dans la souscription, qu'elles ont été exécutées, hors des murs de Schoenhoven, et, à ce qu'il parait, dans un couvent de Réguliers, à l'endroit appelé Hem:

<sup>(207)</sup> Cette impression porte dans la date accounty, pour accounty.

#### ( 440 )

### ART. CLXXXI, BARCO.

1 4 9 6.

SELICOTH, seu Preces pro remissione peccutorum, hebraice; Barci, Gerson, fil. R. Mosis Mentzlan; 1496; in fol., est la seule impression faite à Barco, près de Soncino, en Italie, dans le XV. siècle.

### ART. CLXXXII. OFFENBOURG.

: il y imprimate encore ca . (g) co

1496.

QUADRAGESMALE Roberti de Licio, in Offenburg, 1496, in wigilia Epiphania, in-4.°, est le seul ouvrage imprimé à Offenbourg, ville de Sonabe, dans le XV. siècle.

### ART. CLXXXIII. PROVINS.

1496.

La Règle des Marchands, Provins, par Guillaume Tavernier, 1496, le premier octobre, in-4-; c'est la seule impression connue; faite à Provins, ville de France, dans le XV. siècle.

Art.

#### ART. CLXXXIV. TOURS. 1 4 9 6.

La Vie et Miracles de St. Martin, imprimé

à Tours, par Matthieu Lateron, le 7 mai 1406, in-fol.; est la senle impression exécutée à Tours, dans le XV. siècle.

### ART. CLXXXV. PAMPELUN 1 4 9 6.

Annaldys Guillen, ou Guillermus de Brocano, est le seul qui ait imprimé à Pampelune, capitale de la Navarre, dans le XV.º siècle : nous avons de ses impressions, faites en 1406, 97 et 99, dont la plus ancienne est Petri de Castrovole, Comment. super libros Yconomice Aristotelis, impres. in civitate Pampilonensi, 1496, die octava junil, in-fol.

### ART CLXXXVL GRENADE 1 496.

FRANCISCI XIMENIO de vitá christiana, Granata, per Meinardum Ungut, 1496, in-fol., est la seule impression, faite dans la ville de Grenade, avant l'au 1500, dont il soit fait mention chez les bibliographes.

Tome I.

### ART. CLXXXVII. AVIGNON.

1 4 9 7.

Luciani Palinurus, Scipio Romanus, carmina heroica in amorem, etc.; Avenione impensa Nicolai Lepe; civis Avenionensis, 1497, in-4.°, et Arnaldi Badeti Breviarium de mirabilibus mundi, Avenione, 1499, in-4.°, sont les seules impressions connues, faites dans la ville d'Avignon, avant l'an 1500.¹

# ART. CLXXXVIII. CARMAGNOLE.

On trouve cité, chez les bibliographes, Facini Tibergæ in Alex, de Villa Dei interpretatio, Carmagnolæ, 1497: c'est tout ce que Ion sait sur l'histoire typographique de Carmagnole, dans le Piemont.

## AREA CLXXXIX. TUBINGEN.

1 4 9 8.

Nous arons quelques impréssions faites à Tubingen, ville de la Souabe, en 1498, dont Lectura Fr., Pauli in primum sententiarum; Tubinge , Johannes Ottmar, 1498; in-fol.

#### Imprimeurs à Tubingen dans le XV. siècle.

- 1. Johannes Ottman, qui avait imprime à Reutlingen, depuis l'an 1483, porta l'imprimerie à Tubingen, où il imprima en 1498, 99 et 1500.
- 2. PREDERICUS MEYNBERGER imprimait à Tubingen, en 1499.

# ART. CXC. TRÉGUER OU ANTRÉGUER;

Le Catholicon, breton, français et latin; par Auffret Quoatqueveran; Antréguier, 1499, in-fol. ; est la seule impression connue, faite à Tréguier, dans l'ancienne Bretagne.

## ART. CXCI. MONTSERRAT.

Missale Benedictinum, impressum in Monasterio, B. V. M. de Monteserrato, expensis ejusdem monasterii, per Johannem Luchner, Alemannum, 1499.

JEAN LUCHNER imprima, dans ce monastère de Montserrat, en Catalogne, plusieurs ouvrages, en 1499 et 1500.

### ART. CXCII. CRACOVIE.

In paralt très-probable, que l'art typographique a été excreé dans le XV. s'iècé à Cracovie; cependant, la première impression, avec date, faite dans cette ville, n'est que de l'an 1500; elle est sans nom d'imprimeur; on l'attribue à Jean Hallen, le seul typographe y connu jusqu'à cette époque.

#### ART. CXCIII. MUNICH.

: Lital v. eingenail 1 5 0 0.

Nors ne connaisons que deux impressions faites à Munich, dans le XV. siècle, dont l'une, sans date, P. Wann Quadragesimale; et l'autre, avec la date de 1500; Toutes deux exécutées par Jean Seronssum, qui quitta Augsbourg, où il imprimait en 1497, pour venir s'établir à Munich.

### ART. CXCIV. OLMUTZ.

.... 115.00. .....

Augustini pe Ocomroz tractatus contra heresim Maldepsium, impressum in regali civitate Olomucensi, per me Conradum Bomgathen, anno domini M. quingentesimo, xxix die mensis octobris, in-4°.

Cette édition est le seul monument typographique de la ville d'Olmutz, dans le XV.º siècle.

ART. CXCV. PHORCA (PFORTZHEIM),

#### 1500.

On trouve dans Schwarzii, catal. 11, page 257, Joannis Altenstaig vocabularius, Phorce impressit Thomas Anselmus Badensis; MD, in-4.°; c'est la seule impression connue qui ait été faite dans cette ville jusqu'à cette époque.

### ART. CXCVI. PERPIGNAN.

#### 1500.

La seule impression faite au XV. siècle dans la ville de Perpignan, est le Breviarium ecclesiæ Elneasis, Perpiniani, per J. Rosembach, de Heidelberg, MD, in 8°.

Ce J. Rosembach imprimait à Barcelone, en 1494.

#### ART. CXCVII. JAEN.

1500.

On attribue à cette ville le Tractatus de differentiis Petri Dagui, à la fin duquel on lit cette souscription: Finitus hic liber de differentia editus à Magistro Petro Dagui, in urbe Giennensi, anno a nativitate Domini 1500, die verò 20 mensis maii. Cependant je pense que cela a plus de rapport à la composition, qu'à l'impression de l'ouvrage: au reste, c'est tout ce que l'on sait sur l'histoire typographique de Jaen, dans le XV.1 siècle.

### ADDITION.

VILLES dont les impressions, faites au XV. siècle, sont sans date.

ART. CXCVIII. SAVILLANO.

. Сильторие Вессимо, issu d'une famille noble et illustre de Savillano, ville située sur la rivière de Maira, dans le Piémont, imprima, en société avec Jean Glim, Allemand', le Manipulus Curatorum, in-fol., sans nom de lieu et sans date; mais, selon toutes les apparences, vers l'an 1470 - 1475. Ce même Beggiamo imprima encore seul, dans la suite, le Speculum vitæ humanæ, in-fol., également sans date et sans nom de ville. Il paraît bien certain, d'après ce qui est rapporté dans les Lezione del signor Vernazza sopra la stampa, que les deux impressions susmentionnées ont été faites dans la ville de Savillano; car, il n'est pas probable que Christophe Beggiamo, qui avait sa maison dans cette ville, ait été exercer l'imprimerie ailleurs : au reste, ces impressions sont les seules qui avent été faites à Savillano, dans le XV. siècle.

#### ( 448 )

#### ART. CXCIX. ALBIE.

Nous ayons deux petites impressions exécutées à Albie, ville de Savoie; dans le Genevois, sans date; et sans nom de lieu ni d'imprimeur, mais probablement vers la fin du
XV. siècle; la première est Epistola Encae
Sylvii de amoris remedio, et la seconde:
Historia septem sapientum, toutes deux
in-4.º: leur exécution typographique démontre qu'elles ont été imprimées avant l'an 1250.

#### ART. CC. RHENEN OF REENEN.

Dat Leeven ende die passie der H. Maget Sinte Kunera, gheprent in die stadt Reenen, cum fig., in-4.º, est la seule impression connue, faite, vers l'an 1500, dans cette ville de la province d'Utrecht, est Hollande.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

Table

### TABLE ALPHABÉTIQUE

Des villes où l'Imprimerie a été établie dans le XV.º siècle.

| Α.              | n·                    |            |
|-----------------|-----------------------|------------|
| 14              | Brinn,                | 420        |
|                 | age 419 Bruges ,      | 35œ        |
| Alban (Saint),  | 394 Bruxelles,        | <b>356</b> |
| Albe,           | 435 Bude,             | 291        |
| Albie,          | 448 Burgdorff,        | 336        |
| Alost,          | 293 Burgos,           | 417        |
| Angers,         | 370 C.                |            |
| Angoulème,      | 432 CAEN,             | 393        |
| Anvers,         | 347 Cagli,            | 337        |
| Aquila,         | 398 Carmagnole,       | 442        |
| Ascoli,         | _ 372 Casal ,         | 396        |
| Audenarde,      | 387 Casal - Maggiore, | 421        |
| Augsbourg,      | 163 Casole,           | 338        |
| Avignon,        | 442 Chablis,          | 377        |
| Aurach,         | . 397 Chamberry,      | 410        |
| В.              | Chivaso,              | 421        |
| BALE,           | 313 Clugni,           | 435        |
| Bamberg,        | 122 Colle,            | 376        |
| Barcelone,      | 345 Cologne,          | 155        |
| Barco,          | 440 Côme,             | 308        |
| Besançon,       | 423 Copenhague,       | 436        |
| Blauburren,     | 336 Cosenza,          | 375        |
| Bologne,        | 250 Cracovie,         | 444        |
| Bois-le-Duc,    | 409 Crémone,          | 272        |
| Bréand-Loudéhac |                       | 428        |
| Bresse,         | 284 Culenbourg,       | 407        |
| Tome 1          | 57                    |            |

|                        | (450)                  | *   |
|------------------------|------------------------|-----|
| D.                     | Ingolstadt,            | 430 |
| DELFT,                 | 367 Ischar,            | 426 |
| Deventer,              | 368 Ixar,              | 426 |
| Dijon,                 | 432 Kuttenberg,        | 428 |
| Dôle ,                 | 433 Lauguingen,        | 292 |
| E.                     | Leipsick,              | 394 |
| EICHSTETT,             | 330 Leiria,            | 434 |
| Elfeld,                | 154 Lerida,            | 428 |
| Erfort,                | 398 Leyde,             | 407 |
| Eslingen,              | 312 Limoges,           | 438 |
| F.                     | Lisbonne,              | 429 |
| Ferrare,               | 258 Londres,           | 324 |
|                        | 274 Louvain,           | 320 |
| Fivizano,<br>Florence, | 267 Lubeck,            | 334 |
| r forence,             | 235. Lucques,          | 373 |
| Foligno ,<br>Forli ,   | 437 Lunebourg,         | 436 |
|                        | 437 Lyon,              | 361 |
| Freisingen,            | 435 M.                 |     |
| Fribourg,<br>Friuli    | 393 MAGDEBOURG,        | 402 |
|                        | Mantoue,               | 277 |
| G.                     | Mayence,               | 109 |
| CAIETE,                | 423 Mammingan          | 399 |
| Gand,                  | 404 Marshanna          | 292 |
| Gênes,                 | 310 Mossine            | 288 |
| Genève,                | 377 361                | 209 |
| Goude,                 | 309 Modine             | 340 |
| Grenade,               | Monastère-Sorten,      | 380 |
| н,                     | Montereale .           | 280 |
| HAGENAU,               | 427 Montserrat         | 443 |
| Hambourg,              | 432 Munich             | 444 |
| Harlem,                | 406 Munster,           | 420 |
| Hasselt,               | 390 Munster, en Argow, | 281 |
| Heidelberg,            | 414 Murcie,            | 424 |
| · ·                    | intuicie,              | 7-4 |

446 NANTES, 280 Naples,

JAEN,

Jesi,

436

259

|                | (4   | 51 )                     |     |
|----------------|------|--------------------------|-----|
| Nimègue ;      | 383  | R.                       |     |
| Nonantola,     | 390  | RATISBONNE,              | 414 |
| Nova-Plzna,    | 358  |                          | 391 |
| Novi,          | 413  |                          | 344 |
| Nozani,        | 433  |                          | 411 |
| Nurenberg,     |      |                          | 401 |
| •-             |      | Rhenen,                  | 448 |
| 0.             |      | Rome,                    | 134 |
| OFFENBOURG,    | 440  |                          | 25- |
| Olmutz,        |      |                          | 359 |
| Oppenheim,     | 444  | Rouen,                   | 424 |
| Orléans,       | 437  | s.•                      |     |
| Oxford,        | 430  | SAINT-ALBAN,             | 394 |
| ,              | 378  | Saint-Ursio,             | 304 |
| P.             |      | Salamanque,              | 418 |
| PADOUE,        | 275  | San Cucufate del Valles, |     |
| Palerme,       | 371  | Saragosse,               | 417 |
| Pampelune,     | 441  |                          | 447 |
| Paris,         | 224  |                          | 311 |
| Parme,         | 283  | Scandiano,               | 439 |
| Passaw,        | 400  | Schiedam,                | 406 |
| Pavie,         | 263  | Schoenhoven,             | 439 |
| Pérouse,       | 342  | Segorbe,                 | 387 |
| Perpignan,     | 445  |                          | 374 |
| Pescia,        | 415  |                          | 411 |
| Pfortzheim,    | 445  |                          | 420 |
| Pieve di Saco, | 343  | Soncino,                 | 413 |
| Pignerol,      | 384  | Sorten (monast.),        | 380 |
| Pise ,         | 408  |                          | 246 |
| Plaisance,     | 343  |                          | 403 |
| Poitiers,      | 386  |                          | 239 |
| Polliano,      | 359  |                          |     |
| Porto,         | 43 r |                          | 127 |
| Prague,        | 379  | T.                       |     |
| Promentour,    | 402  | TARRAGONE,               | 426 |
| Provins,       | 440  |                          | 423 |
| * 101mg ,      | 440  | Tolene's                 | 424 |

#### ( 452 )

|                       | , , | - ,                  |      |
|-----------------------|-----|----------------------|------|
| Tolosa,               | 385 | Vérone,              | 237  |
| Tours,                | 441 | Vicence,             | 305  |
| Toulouse ( . Tolosa ) | •   | Vienne, en Autriche, | 40x  |
| Tréguier,             |     | Vienne, en Dauphiné, | 397  |
| Trente,               | 360 | Viterbe .            | 427  |
| Trévi,                | 236 | Ulm,                 | 290  |
| Tréviso,              | 248 | Voghera,             | 422  |
| Troyes,               | 405 |                      | 396  |
| Tubingen,             | 448 | Ursio (St.),         | 304  |
| Turin,                |     | Utrecht,             | 3or  |
| Tusculano .           | 384 | w                    |      |
| Tzenna,               | 434 |                      |      |
|                       | _   | Wesminster,          | 324  |
| UV.                   |     | Winterperg,          | 409  |
| VALENCE,              | 318 | Wurtzbourg,          | 381  |
| Val-SteMarie,         | 317 | " drabbang,          | 201  |
| Udine,                | 416 | Z.                   |      |
| Venise,               | 169 | ZAMORA,              | 43 r |
| Verceil,              | 415 | Zwol,                | 382  |
|                       |     |                      |      |

Voyez dans le tableau, page 108, le nom des villes, dont les impressions antérieures à l'an 1500, rapportées par quelques bibliographes, sont spoeryphes.

DIR DE LE TABLE DES VILLES

#### TABLE ALPHABETIQUE

Des Imprimeurs du XV.º siècle, dont on fait mention dans ce volume.

| Α.                       |     |                        |      |
|--------------------------|-----|------------------------|------|
| ABBATIBUS ( Joannes de ) | ١.  | ALEMANUS (Magnus).     |      |
| Milan , page 2           | 18  | Seville.               | 375  |
| ABIEGNUS, voyez THANN    | ER. | (Thomas).              | - /- |
| Accursius (Bonus).       |     | Seville,               | 375  |
|                          | 117 | ALEXANDER (Joannes)    |      |
| ACHATES (Leonardus).     |     | Paris ,                | 234  |
|                          | 82  | Angers ,               | 371  |
|                          | 276 |                        | - /- |
|                          | 364 | Fivizano,              | 274  |
|                          |     | ALEXANDRIA (Antonius   |      |
| ADAM D'AMBERGAU.         |     | Venise,                | 192  |
| Venise,                  | 181 | ALEXANDRINUS (Gerard   |      |
| ADAM ( Joannes ).        |     | Venise ,               | 187  |
|                          | 261 | ALEXANDRINUS (Hieron)  | m.). |
| AGNELLIS (Scalabrinus de | e). | Venise.                | 206  |
|                          |     | ALIAT ( Alexander).    |      |
| ALACRAW (Joannes).       |     | Paris,                 | 234  |
|                          | íoo | ALOPA ( Laur. Franc.   |      |
|                          | 600 | Florence,              | 272  |
| ALBINUS ( Philippus ).   |     | ALOYSIUS ( Albertus ). |      |
|                          | 306 | Vérone,                | 239  |
| ALDING (Henricus).       |     | (Joannes).             | 9    |
|                          | i61 | Vérone,                | 238  |
|                          | 280 | ALUISE, voyez ALOYSIU  | s.   |
| ALDUS MANUTIUS.          | - 3 | Ambergau, voyez Adam   |      |
| Venise,                  | 105 | AMERBACH (Joannes de   |      |
| ALEMANUS (Georgius).     |     | Bâle .                 | 316  |
|                          | 52  | Amsterdam (Martinus    |      |
| ( Joannes ).             |     | Rome,                  | 153  |
| Colle, 3                 | 76  | Naples .               | 262  |

#### (454)

| ( 7-                                   | 1 /                    |           |
|----------------------------------------|------------------------|-----------|
| ANCHARANUS REGIUS DE CRUCE.            |                        |           |
| Pise, 409                              | Orléans,               | 430       |
| Andriesson (Joannes).                  | Asula ( Hieronymus a   | le ).     |
| Harlem, 406                            | Milan,                 | 218       |
| Anselmus (Thomas ).                    | ATTENDORN (Petrus)     |           |
| Pfortzheim, 445                        | Strasbourg,            | 245       |
| ANTIQUARIUS (Félix).                   | Aur. ( Leonardus ).    | -         |
| Polliano, 360                          | Venise,                | 184       |
| APPENTEGGER ( Lupus ).                 | AYRER ( Heidericus ).  | _         |
| Saragosse, 418                         | Erfort,                | 399       |
| AQUILA (Laurentius de ).               | ATRER ( Marcus ).      |           |
| Venise, 185                            | Nurenberg,             | 223       |
| Anancero (Petrus de ).                 | Erfort,                | 300       |
| Ferrare, 258                           | Ingolstadt,            | 431       |
| ARCHINTUS (Ambrosius).                 | Azzoguidi ( Balthazar  |           |
|                                        | Bologne,               | ,.<br>252 |
| Milan, 217<br>ARGENTEUS, voyez SILBER. |                        | 232       |
|                                        | В.                     |           |
| Argentina (Flor. de), 285              | BACILERIIS (Bacilerius | 2.1       |
| ABGYRIOS, voyez SILBER.                |                        |           |
| Anicis (Leonardus de).                 | Bologne ,              | 256       |
| Florence, 272                          | Reggio,                | 392       |
| Arixi (Jacobus de).                    | BACILERIIS (Marc. Ant. |           |
| Milan, 215                             | Reggio ,               | 393       |
| Arndes ou Arnt (Stephan.).             | Back (Godefridus).     |           |
| Lubeck, 335                            | Anvers,                | 350       |
| Pérouse, 342                           | Bactibovis (Antonius   | de).      |
| Sleswick, 421                          | Venise,                | 197       |
| Annoldus (Christophorus).              | - (Nicolaus).          |           |
| Venise, 184                            | Venise,                | 199       |
| Arnollet (Jacobus).                    | BADIUS, voyez ASCENS   | ius.      |
| Lyon, 365                              | BAEMLER (Joannes).     |           |
| Arns, voyez Arndes.                    | Augsbourg,             | 166       |
| ARRIVABENUS, OU DE RIVABE-             | BAGNONUS ( Michael ).  |           |
| NIS ( Georgius ).                      | Lucques,               | 373       |
| Venise, 186                            | BALLIGAULT ( Félix ).  | - 1       |
| Anundis (Arundus de).                  | Paris,                 | 230       |
| Bresse, 288                            | Balsarin (Guillermus). |           |
| Ascensius ( Jud. Badius ).             | Lyon,                  | 366       |
| Paris, 233                             | Baptista, prêtre.      | 300       |
|                                        | Fivizano,              | 0.0       |
| Lyon,                                  | I IVICAIIO,            | 274       |
|                                        |                        |           |

| ( 1-                                  | - ,                        |
|---------------------------------------|----------------------------|
| BARNASCONIBUS (Anton. de).            | BEGGIAMO (Christophorus).  |
| Venise, 198                           | Savillano, 447             |
| Baro (Joannes).                       | Bel (Joannes de).          |
| Barcelone, 347                        | Cologne, 162               |
| BARRE (Nicolaus de la ).              | Belin ( Joannes ).         |
| Paris , 234                           | Paris, 231                 |
| BARREDA (Antonius de ).               | Bellaert (Jacobus).        |
| Salamanque, . 419                     | Harlem, 406                |
| BARREYELT ( Gerardus ).               | Belleesculée ( Petrus et   |
| Venise, 205                           | Josses ).                  |
| BARTHELOT, ( Petrus ).                | Rennes, 411                |
| Lyon, 366                             | Belfortis (Andreas).       |
| BARTHOLOMEI (Antonius).               | Ferrare, 258               |
| Venise , 186                          | Bellonus (Joannes Jacob.). |
| BARTHOLOMEUS, prêtre.                 | Milan , 216                |
| Florence, . 272                       | Bellot (Joannes).          |
| BARTUA ( Petrus de ).                 | Genève, 378                |
| Venise, 187                           | Benaliis (Bernardinus de). |
| BASAYNUS (Hungarus ).                 | Venise, 196                |
| Crémone, 274                          | Benalius ( Vincentius ).   |
| Basilea (Fredericus de ).             | Venise, 204                |
| Burgos, 417                           | BENEDICTIS (F. Plato de ). |
| ( Leonardus de ),                     | Bologne, 255               |
| voyez Achates.                        | (Hieronymus de).           |
| BATHELIER (Jacobus).                  | Bologne, 256, 257          |
| Lyon, 366                             | (Joannes Anto-             |
| BAUMGART (Hermannus).                 | nius Platonides de ).      |
| Cologne, 163                          | Bologue, 257               |
| BAZALERIIS (Bazalerius de).           | (Joannes Jaco-             |
| Reggio, 392                           | bus de).                   |
|                                       | Bologue, 256               |
| BAZALERIUS (Caligula). Bologne, 257   | Forl, 438                  |
|                                       | - (. Nicolaus de ).        |
| BECHTERMUNTZE (Henricus). (Nicolaus). | Venise, 192, 207           |
|                                       | Turin, 310                 |
| Elfeld, 155                           | Lyon, 365                  |
| Bekenhus (Joannes).                   | (Vincentius de).           |
| Strasbourg, 243                       | Bologne, 257               |
| Wurtzbourg, 382                       | Benedictus ( Nicolaus ).   |
|                                       |                            |

#### ( 456 )

| 1 1                         | ,                          |
|-----------------------------|----------------------------|
| Bensheim , voyez Pistoris.  | BLAUBIRER ( Joannes ).     |
| Berger ( Pierre).           | Augsbourg, 167             |
| Augsbourg , 168             | BLAVIS (Bartholomæus de).  |
| BERGMAN (Joannes).          | Venise, 190                |
| Bàle , 317                  | (Thomas de).               |
| Bergomensis (Antonius).     | Venise , 187               |
| Venise, 207                 | BLONDUS ( Hieronymus ).    |
| ( Petrus ).                 | Venise, 206                |
| Venise, 207                 | BOCCARD (Andreas).         |
| Bergomo (Bernardinus de).   | Paris, 233                 |
| Cagli, 337                  | BOETTICHER (Gregorius).    |
| BERMENTLO ( Peregrinus ).   | Leipsick, 306              |
| Naples , 261                | BOMGATHEN (Conradus).      |
| BERTOCHUS (Dionysius).      | Olmutz, 444                |
| Venise, 197                 | Bonaccursis ( Petrus Hono- |
| Modène, 341                 | frii de ).                 |
| Tréviso, 250                | Florence, 271              |
| Bologne, 255                | Bonaccursius (Franciscus). |
| Vienne, 307                 | Florence, 270              |
| Reggio, 392                 | Bonellis (Manfredus de).   |
| BERTOCHUS ( Doninus ).      | Venise, 205                |
| Bologne, 253                | Bonello (Manfredus de).    |
| - (Vicentius)               | Venise, 192                |
| Mantone, 279                | Bonetis ( Andreas de ).    |
| Berton ( Joannes ).         | Venise, 195                |
| Limoges, 438                | Bonhomini (Joan. Petrus).  |
| Besicken (Joannes).         | Lisbonne, 430              |
| Rome, 153                   | Bonhomme (Jean).           |
| Bale, 316                   | Paris, 229                 |
| Biel ( Fredericus ).        | Bonhomme ( Paschasius ).   |
| Bale, 317                   | Paris, 228                 |
| BIRETIS OU BIRRETIS ( Joan. | Boninis ( Boninus de ).    |
| Antonius de ).              | Venise, 189                |
| Venise, 195, 200            | Vérone, 238                |
| Pavie, 265                  | Bresse, 287                |
| Bissoli (Joannes).          | Bonus Gallus.              |
| Venise, 207                 | Colle, 377                 |
| Milan, 216                  | Boxus ( Joannes ).         |
| BLASTUS ( Nicolaus ).       | Milan, 212                 |
|                             |                            |

BOPORDIA

### (-457 )

| Borondia ( Conradus de ). Britannicus ( Angelus ). |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Cologne, 162 Venise, 202                           |  |
| BORCHARD (Jean et Thom.). Bresse, 287              |  |
| Hambourg, 432 - (Jacobus).                         |  |
| Bossello (Manfredus di), Venise, 193, 202          |  |
| Venise . 204 Bresse , 207                          |  |
| Roscuo ( Ioannes Andreas BRITO (Jean ).            |  |
| do \ Druges, 325                                   |  |
| Paris Drixiensis (Gabriel).                        |  |
| Power ( Andreas de ) Venise, 202                   |  |
| Milan BROCKEIO (Arn. Guat. ae).                    |  |
| Pampelune, 441                                     |  |
| Borronus (Barthol.). BRU (Petrus),                 |  |
| Reggio, 392 Barcelone, 346                         |  |
| Boucher (Guillelmus). Bruges (Andreas de ).        |  |
| The same,                                          |  |
| Poitiers , 387 BRUN ( Petrus ).                    |  |
| Bourgeois (Jean le). Séville, 374                  |  |
| Rouen, 425 BRUSCHIS (Bartholom. de).               |  |
| Bouver ( Joannes ). Reggio , 301                   |  |
| Paris, 233 — (Laurentius de).                      |  |
| Poitiers, 387 Reggio, 391                          |  |
| BRACIUS (Gabriel). BRUXELLA (Arnoldus de).         |  |
| Venise, 207 Naples, 260                            |  |
| BRAEM (Conradus). Buckink (Arnoldus).              |  |
| Louvain, 323 Rome, 151                             |  |
| Brandis (Lucas). Bulle (Joannes).                  |  |
| Mersbourg, 292 Rome, 151                           |  |
| Lubeck, 335 Burciensis (Martinus).                 |  |
| Brandiss (Matthias). Venise,                       |  |
| Lubeck, 335 Bungo (Petrus Anton. de).              |  |
| (Marcus). Milan, 217                               |  |
| Leipsick, 395 Burgos (Joannes de).                 |  |
| (Mauritius). Burgos, 417                           |  |
| Leipsick, 305 Buscha ( Hercules de ).              |  |
| Magdebourg, 403 Venise, 191                        |  |
| Breda (Jacobus de). Butricis (Maximus).            |  |
| Deventer, 369 Venise, 202                          |  |
| BREMER (Joannes). Butz (Leonardus).                |  |
| Rome, 151 Saragosse, 418                           |  |
| Tome L. 58                                         |  |

| ( 45                                   | 8)                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Buyer ( Bartholomæus ).                | CARNERIUS (Augustinus).               |
| Lyon, 361                              | Ferrare, 258                          |
| C.                                     | CAROLI (Jacobus).                     |
| 0                                      | Florence, 271                         |
| C. w.                                  | CARON (Guillelmus).                   |
| Strasbourg, 244                        | Paris, 231                            |
| CABALLIS (Joan. Bapt. de).             | Petrus),                              |
| Milan, 218<br>Cæsar Parmensis.         | Paris, 231                            |
|                                        | Cartarius (Zentilis).<br>Bologne, 257 |
| Cremone, 274 Cremone, 274              | CASORATUS ( Joan. Petrus ).           |
| Audenarde, 380                         | Milan, 216                            |
| Gand, 404                              | CASSANUS (Philippus).                 |
| - (Petrus).                            | Milan, 215                            |
| Paris, 227                             | CASTILLIONE (Bernard. de).            |
| CAILLAUT (Antonius).                   | Milan , 215                           |
| Paris , 229                            | CATALANUS (Nicolaus).                 |
| Calabriis ( Andreas de ).              | Venise, 192                           |
| Venise, 197                            | CATANELLUS SCHALVICOLLA               |
| Calliergus ( Zacharias ).              | (Marcus).                             |
| Venise, 209                            | Venise, 192                           |
| Campii (Fratelli de).                  | CATTHARA (Jacobus de).                |
| Bologne, 256                           | Venise, 200                           |
| Canibus (Christophorus de). Pavie, 265 | CAVALCHABOVIS (Ant.).<br>Vérone, 238  |
| CANEPA NOVA (Guillel. de).             | CAVALUS ( Baptista ).                 |
| Casal, 306                             | Génes, 311                            |
| Canthono (Ayolfus de).                 | CAXTON ( Guillelmus ).                |
| Naples, 262                            | Cologne, 160                          |
| CANOZIUS (Laurentius).                 | Westminster, 329                      |
| Padoue, 276                            | CELERIUS DE LUERE (Bern.).            |
| CAPCASA, voyez Codeca.                 | Venise, 189                           |
| Caponago (Ambrosius le).               | Tréviso, 249                          |
| Milan, 216                             | Padoue, 277                           |
| CARCAIGNI (Janon).                     | CENNINUS ( Bernardinus ).             |
| Lyon, 364                              | Florence, 268                         |
| Carchagni (Joannes.) Paris, 230        | (Dominicus).                          |
| Paris, 230<br>Carchano (Antonius de).  | Florence, 269                         |
| Pavie, 263                             | Florence, 269                         |
| 1 avie, 203                            | riorence, 209                         |

#### f 450 1

| ( 1                          | <i>3</i> /                 |
|------------------------------|----------------------------|
| CENNI (Franciscus).          | Codeca (Joannes de).       |
| Pescia, 416                  | Venise, 204                |
| CENNIS (Laurent. et Fran.).  | Codeca (Matthæus de ), ou  |
| Pescia, 416                  | CAPCASA.                   |
| CERDONIS (Matthæus).         | Venise, 194                |
| Padoue, 277                  | COLONIA (Arnoldus de ).    |
| CERETO ( Guillelmus ).       | Leipsick, 305              |
| Venise, 198                  | ( Bernardus de ).          |
| CERETO ( Joannes de ).       | Tréviso, 249               |
| Venise, 203                  | — ( Henricus de ).         |
| CHAIIM (Abraham Ben).        | Bologue, 253               |
| Bologne, 254                 | Bresse, 286                |
| Ferrare, 250                 | Lucques, 373               |
| Mantoue, 279                 | Urbin, 396                 |
| CHALCONDYLAS (Demetrius).    | Sienne, 411                |
| Milan, 216                   | Nozani, 433                |
| Florence, 271                | COLONIA ( Joannes de ).    |
| CHANDACE (Alexander ex).     | Venise, 180                |
| Venise, 199                  | ——— ( Paulus de ).         |
| CHARTARIUS, V. CARTARIUS.    | Séville, 375               |
| CHAYMIS (Ambrosius de).      | Comensis (Aloysius).       |
| Milan . 217                  | Pavie, 266                 |
| CINQUINIS (Franciscus de).   | Comitibus ( Marcus de ).   |
| Rome, 151                    | Venise, 187                |
| CIVITALI ( Bartholom. de )   | Comtet (Jean).             |
| Lucques, 373                 | Besancon, 423              |
| CLAUSSARDUS (Barnabas).      | Conagus (Gabriel).         |
| Lyon, 365                    | Milan, 217                 |
| CLAYN ( Henricus ).          | CONFALONERIBUS OU CONFA-   |
| Pérouse, 342                 | LONERIIS (Damianus de).    |
| CLÉBLAT ( Stephanus ).       | Pavie , 264                |
| Tolosa, 386                  | (Bartholomæus de).         |
| CLEIN ( Joannes ).           | Tréviso , 249              |
| Lyon, 364                    | Consortibus (Antonius de). |
| CLEMENS, Patavinus sacerdos. | Venise , 208               |
| Venise, 181                  | Florence, 271              |
| COBURGER (Antonius).         | Contengo (Nicolaus de ).   |
| Nurenberg, 221               | - Venise, 196              |
| Coci (Georgius).             | CONTRATA S. LUCIE (A. de). |
| Saragosse, 418               |                            |
|                              |                            |

58.

| • •                                     | ,                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| CORALLUS (Stephanus).                   | D.                          |
| Parme, 284                              | D 46                        |
| Corderius (Baldasar).                   | DALMATINUS (Gregorius).     |
| Montreal, 280<br>Cons (Bernardinus de). | Venise, 195                 |
| Coris (Bernardinus de).                 | DARLERIUS, ou de DARLERIIS. |
| Venise, 201                             | Crémone, 274                |
|                                         | Delsera (Miniatus).         |
| Milan, 214                              | Bresse, 287                 |
| CORONA (Andreas de ).                   | Denidet (Antoine).          |
| Venise, 187                             | Paris, 234                  |
| CORVINUS ( Joannes Anto-                |                             |
| nius).                                  | Venise, 206                 |
|                                         | - (Stephanus).              |
| Convus (Andreas).                       | Venise, 206                 |
|                                         | DINCKMUT ( Conradus ).      |
| COUSTEAU ( Gillet ).                    |                             |
|                                         |                             |
| Paris, 232                              | Dino (Franciscus de).       |
| CRANTZ (Martinus).                      | Naples, 262                 |
| Paris, 224                              | Florence, 270               |
| CREMONENSIS (Bartholom.).               | Dolb (Stephanus).           |
|                                         | Wurtzbourg, 382             |
| CREMONENSIS, dit Veronen-               |                             |
| sis ( Petrus ).                         | Venise, 192                 |
| Venise, 197                             | DORTAS ( Abraham ).         |
| CRES (Joannes).                         | Leiria, 434                 |
| Bréand-Loudéhac, 411                    | DRACH ( Petrus ).           |
| CRESCENTINUS ( Matthæus ).              |                             |
|                                         | DRIART (Joannes).           |
| CRETENSIS ( Alexander ).                | Paris, 23e                  |
| Venice 100                              | DRIELL , voyez LOEFFS.      |
| - (Leonicus).                           | Dau (Petrus).               |
| Venise, 200                             | Paris, 232                  |
| CREUSSNER (Fredericus).                 |                             |
| Nurenberg, 220                          | Abbeville, 419              |
| C                                       | Abbeville, 419              |
| CRUSE, OUGARBINI (Ludo-                 |                             |
| vicus).                                 | Padoue, 277                 |
|                                         | DUBANTIS (Hieronymus de)    |
|                                         | Venise, 205                 |
| lippe).                                 | Pavie, 264                  |
| Domin n2a                               | Dadana                      |

| ( 401 )                       |                             |  |
|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Duren ( Albertus ).           | FERNANDEZ DE CORDOVA        |  |
| Nurenberg, 223                | (Alonso).                   |  |
| Dusa (Jacobus de ).           | Valence, 319                |  |
| Vicence, 307                  | FERRANDUS ( Thomas ).       |  |
|                               | Bresse, 285                 |  |
| E.                            | Ferrara ( Paulus de ).      |  |
| F                             | Tréviso, 250                |  |
| EBER (Jacobus).               | (Severinus de).             |  |
|                               | Ferrare, 259                |  |
| Eckert (Henricus).            | FERRATIS (Joan. Petrus de)  |  |
|                               | Plaisance, 344              |  |
|                               | FLACH (Martinus).           |  |
| EGGESTEYN ( Henricus ).       | Strasbourg, 244             |  |
|                               | FLANDRIA ( Gerardus de ).   |  |
| Egmont (Fredericus d').       | Venise, 188                 |  |
| Venise, 205                   | Friuli, 393                 |  |
| Ellezer (R. et Zachæus).      | Tréviso, 248                |  |
| Lisbonne, 429                 | Udine, 416                  |  |
| EMERICH ( Joannes ).          | FLORENTINUS (Angelus).      |  |
| Venise, 200                   | Pise, 408                   |  |
| ETIENNE, voyez STEPHANUS.     | - (Laurentius).             |  |
| Eustace (Guillelmus).         | Pise, 408                   |  |
| Paris, 232                    |                             |  |
|                               | Lyon, 364                   |  |
| F.                            | FONTANA (Benedictus).       |  |
| 73 '                          | Venise, 206                 |  |
| LABBRI, Alemannus (Joan).     | Fontanetis (Joan. Jac. de), |  |
| Lyon, 363                     | Bologne, 256                |  |
| Stockholm, 404                | Forestier ( Jacobus le ).   |  |
| (Joannes).                    | Rouen, 425                  |  |
| Turin, 309                    | Fossato (Balthasar de ).    |  |
| Casole, 338                   | Côme. 3o8                   |  |
| FAELLI (Hector). Bologne, 256 | Fossombrono (Barthol de).   |  |
| Bologne, 256                  | Venise, 192                 |  |
| Fano (Robertus de ).          | FOUCQUET ( Kobin ).         |  |
| Cagli, 337                    | Bréand-Loudéhac, 410        |  |
| FARFENGO (Baptista de).       | Foxius ( Hannibal ).        |  |
| Bresse . 287                  | Venise . 108                |  |
| FAVARIO (Joan. Thomas).       | FRADIN ( Franciscus ).      |  |
| Simila 3-5                    | Paris a34                   |  |

| 1 4                            | - /                              |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Francesco de Libri $(B. de)$ . | FROSCHAVER (Joannes).            |
| Florence, 271                  | Augsbourg . 167                  |
| FRANCFORDIA (Nicolaus de).     | FURTER (Michael)                 |
| Venise, 184                    | Bàle , 316                       |
| FRANCIGENA ( Joannes ).        | Fust (Joannes).                  |
| Rome, 152                      | Mayence, 14                      |
| FRANCISCI, voyez ALOPA.        | Finer (Conradus).                |
| - (Antonius).                  | Eslingen , 312                   |
| Venise , 208                   | Aurach, 397                      |
| Florence, 271                  |                                  |
| FRANCISCO (Bartholom. di).     | G.                               |
| Florence , 271                 | u.                               |
| FRANCISCUS (Joannes).          | 1_                               |
| Modène 341                     | GABIS dit BEVILAQUA (Si-         |
| FRATRES VITE COMMUNIS.         | mon de ).                        |
| Val-Ste Marie 317              | Venise, 198                      |
| Nurenberg . 222                | Vicence, 307                     |
| Bruxelles, 356                 | Gallicus ( Statius ).            |
| Rostock, 359                   | Bresse, 286                      |
| FRÈRES CHARTREUX.              | GALLUS ( Bonus ).                |
| Parme, 284                     | Colle , 377                      |
| FRÈRES CONFÉRENCIERS.          | (Guillelmus).                    |
| Goude, 370                     |                                  |
| FRIBURGER (Michael).           | (Lupus).                         |
| Paris, 224                     |                                  |
| FRIDBERGENSIS, voyez FRIED     |                                  |
| BERG.                          | Rome, 145                        |
| FRIDENBERGER ( Paulus ).       | GARA (Simon de).                 |
| Vérone , 239                   |                                  |
| FRIEDBERG (Petrus).            | GARALDIS (Bernardinus de).       |
| Mayence, 122                   |                                  |
| Frisner (Andreas).             | GARALDUS ( Michael ).            |
| Nurenberg , 222                |                                  |
| FRITAG (Andreas).              | GARBINI, VOYEZ CRUSE.            |
| Rome, 153                      |                                  |
| Gaiete, 424                    |                                  |
| FROBENIUS (Joannes).           | Gensberg (Joannes).              |
| Bale, 316                      | Rome, 150                        |
|                                |                                  |
| FROMOLT (Eberhard). Bale, 316  | Gente (Gregorius de ). Pise, 408 |
| Date , 510                     |                                  |

#### (463)

| ( 4                            | .63 )                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| CENTIL (Joannes ).             | GIRARDENGUS ( Nicolaus ).             |
| Séville, 374                   |                                       |
| Genuensis ( Benedictus ).      | Pavie, 264                            |
| Venise, 190                    | Novi , 413                            |
| Georgis (Stephanus de).        |                                       |
| Pavie, 265                     |                                       |
| Georgius , Alemannus.          | (Philippus).                          |
| Rome, 152                      |                                       |
| Mantoue, 278                   | GLIM (Joannes).                       |
| Gérard (Petrus).               | Savillano, 447                        |
| Abbeville, 410                 |                                       |
| Gerardinus (Morellus).         | Anvers, 349                           |
| Tréviso, 250                   | Golsch (Barthol.).                    |
| Gering ( Udalricus ).          | Rome, 150                             |
| Paris,                         |                                       |
| Gerla, Gerlis (Leon. de)       |                                       |
|                                | GOTHAN (Bartholomæus).<br>Lubeck, 335 |
| Gerlier (Durandus). Paris, 231 |                                       |
| (Joannes).                     | Cologne, 161                          |
| Paris , 23                     |                                       |
| GERMANUS ( Henricus ).         | Paris, 234                            |
| Milan, 21                      |                                       |
| Gerson, fils de Moyse.         | Naples , 262                          |
| Soncino, 41                    |                                       |
| GHEMEN (Godofr. Van).          | Hagenau, 427                          |
| Copenhague, 43                 |                                       |
| GHERSON (Rabbi).               | Ferrare, 250                          |
| Bresse, 28                     |                                       |
| GHILIUS ( Joannes Anto         | - Venise, 198                         |
| nius).                         | Pavie, 265                            |
| Milan, 21                      |                                       |
| GHYR ( Andreas ).              | Anyers, 350                           |
| Florence, 27                   |                                       |
| Giboleti (Claudius).           | Venise, 191                           |
| Lyon, 36                       |                                       |
| GIRARDENGUS (Franciscus)       |                                       |
| Venise,                        |                                       |
| Pavie, 26                      |                                       |
|                                | Lyon, 364                             |
|                                |                                       |

| ٠, ٠                      | , «                       |
|---------------------------|---------------------------|
| GRUNINGER (Joannes).      | HANHEYMER (Joan-Nicol.)   |
| Strasbourg , 245          | Rome, 150                 |
| GRYFF ( Michael ).        | HAN (Nicolaus).           |
| Reutlingen, 401           | Rome, 152                 |
| GUARINIS (Guarinus de).   | (Ulricus).                |
| Forli, 438                | Rome, 145                 |
| Guaschis (Franciscus de). | HANNEQUIS (Conrad).       |
| Pavie , 267               | Mayence, 121              |
| Gueinart (Stephanus).     | HARLEM (Henricus de).     |
| Lyon, 366                 | Venise, 195               |
| Guerin (Loys).            | Bologne, 254              |
| Promentour, 402           | Lucques, 373              |
| Guerinus (Juvenis).       | Sienne, 412               |
| Venise, 188               | Nozani, 433               |
| Guldemund ( Conradus ).   | - (Gerardus de).          |
| Naples , 261              | Florence, 272             |
| Guldenschaff (Joannes).   | HASSIA (Henricus de).     |
| Cologne, 161              | Cologne, 163              |
| GULDINBEK ( Barthol. ).   | HAVENSTEIN (Jodocus).     |
| Rome, 151                 | Naples , 261              |
| Gumel (Jacobus).          | HECTORIS (Benedictus).    |
| Barcelone, 347            | Bologne, 255              |
| Guntzenheuser (Josephus). | (Dionysius).              |
| Naples, 262               | Bologne, 256              |
| Gutenberg (Joannes).      | HEERSTRATEN (Ægidius Van- |
| Mayence, 112              | der.)                     |
| Guzago (Antonius de ).    | Louvain, 323              |
| Venise, 207               | Heidelberga (Petrus de ). |
| GTRARDENGUS, voyez GIRAR- | Bologne, 254              |
| DENGUS.                   | HELYE (Helias).           |
|                           | Munster, 283              |
| H                         | HENLIF (Conradus).        |
|                           | Mayence, 120              |
| HAGEMBACH (Petrus).       | HERASMIUS (Bernardinus)   |
| Valence, 319              | Venise, 201               |
| Tolède , 423              | HERBORT (Joannes).        |
| HALLER (Joannes).         | Venise, 193               |
| Cracovie, 444             | Padoue, 277               |
| HAMMAN (Joannes).         | HEREMBERCK (Jacobus).     |
| Venise, 200               | Lyon, 364                 |
|                           | Lyon, T                   |

| ( -                                   | 4.         | , ,                   |                 |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| Henolt (Georgius).                    |            | Hunte ( Thomas ).     |                 |
| Rome, 15:                             | 2          | Oxford,               | 379             |
| Hertzog (Joannes).                    |            | HUPFUFF (Matthias).   |                 |
| Venise, 20                            |            | Strasbourg,           | 245             |
| Hess (Andreas).                       |            | Hunus ( Paulus ).     | _               |
| Bude, 20                              | I-         | Saragosse,            | 418             |
| HEYNRICI (Heynricus).                 |            | Huschin ( Claudius de | ١.              |
| Leyde, 40                             | 8          | Lyon,                 | 36 <sub>7</sub> |
| HEYNY (Christman).                    | _          | HUSNER ( Georgius ).  |                 |
| Augsbourg, 16                         | 6          | Strasbourg,           | 243             |
| HIGMANN (Joannes).                    |            | Husz (Martinus ).     | -1-             |
| Paris, 23                             | 0          | Lyon,                 | 363             |
| Hisr (Conradus).                      |            | - (Matthias).         |                 |
| Spire, 24                             | -          |                       | 363             |
| (Joannes).                            | 4          | Hurus ( Leonardus ).  |                 |
| Spire, 24                             | 2          | Valence.              | 319             |
| HOCHFEDER (Gaspar).                   | ,          | HYRUBERIA (Balthasar  | le).            |
| Nurenberg, 22                         | .3         | Bologne,              | 254             |
| HOCIMIANO (J. Maria de ).             |            | Dologue,              | 204             |
| Venise, 20                            |            | LL                    |                 |
| HOFFMAN (Joannes).                    | _          | 1                     |                 |
| Nurenberg, 22                         | 3          | JACOBI, voyez LUCIFE  | te of           |
| Hohenwang (Ludovicus).                | _          | PALTASICEIS.          | us ce           |
| Ulm, 20                               |            |                       |                 |
| Holl (Leonardus).                     | <b>9</b> : | Delft,                | 367             |
| · Ulm , 20                            | 200        | JACOBUS.              | 307             |
| Holezel ( Hieronymus ).               | 90         | Fivizano,             | 275             |
| Nuranhara                             |            | Jamman ( Claudius ).  | 2/3             |
| Nurenberg, 22 Honate ( Benignus de ). | -          | Paris,                | 232             |
| Milan, 21                             | .3         | JANOT (Dionysius).    | 232             |
| Pavie,                                | 65         | Paris,                | 000             |
| (Joan. Anton. de                      |            |                       | 229             |
| Milan, 21                             |            | Leyde,                | 408             |
|                                       |            | Jenson (Nicolaus).    | 400             |
| HOOGSTRATEN (Mich. Van                | .,         | Vanica                | ***             |
| Anvers, 35                            | ۲,         | INGUILER (Henricus de | 179             |
| Hopyl (Wolfgangus).                   | JU         | Strasbourg,           | 245             |
| D                                     | <b>3</b> - | Isoardis (Lazarus de  |                 |
|                                       | 21         |                       |                 |
| Hugo (Joannes).                       | ٤.         | Venise,               | 202             |
|                                       | -2         | JUNTA, voyez GIUNT.   |                 |
| Tome 1.                               |            | 59                    |                 |
|                                       |            |                       |                 |
|                                       |            | . •                   |                 |

| ( 4                                    | , ,                        |
|----------------------------------------|----------------------------|
| JUSTINOPOLITANUS (Barth.).             | KOLLICKER ( Petrus ).      |
| Venise, 207                            | Båle, 316                  |
| Justo ou Justus (Maistro).             | KONINGSBERG, V. MULLER.    |
| Gaiete, 424                            | Kunne ( Albertus ).        |
| К.                                     | Memmingen, 399             |
| KACHELOFFEN ( Conradus).               | L.                         |
| Leipsick, 395                          | LAMBERT (Joannes).         |
| (Joannes).                             | Paris, 232                 |
|                                        | LAMBILLONIS (Antonius).    |
| KAESTLIN (Hermannus).                  | Lyon, 365                  |
| : Augsbourg , 167                      | LAMPUGNANI (Gaspar).       |
| Keffer (Henricus).                     | Milan, · 217               |
|                                        | LANDEN (Joannes).          |
| Keller (Ambrosius).                    | Cologne, 162               |
|                                        | LANDSBERG (Martinus ).     |
| - (Joannes).                           | Leipsick, 395              |
|                                        | LAONICUS CRETENSIS.        |
| Kerver ( Thielman).                    | Venise, 200                |
|                                        | LAPICIDA (Franciscus).     |
| Kesler ( Nicolaus).                    | Venise, 205                |
|                                        | Lapis ( Dominicus de ).    |
| KETELAER ( Nicolaus ).                 | Bologne, 253               |
| Utrecht, 302                           | LARCHER (Stephanus).       |
| KEYSERE (Arend de).                    | Nantes, 436                |
|                                        | LATERON ( Matthæus ).      |
| Gand. 406                              | Tours, 441                 |
| Gand, 404<br>Knoblochtzer (Henricus).  | LATOMI (Perrinus).         |
| Strasbourg , 244                       | Venise, 205                |
| Heidelberg, 414                        | LAVAGNIA ( Philippus de ). |
| KNOBLOUCH (Joannes)                    | Milan, 210                 |
| Strasbourg . 245                       | LAVALLE, voyez VALLE.      |
| KOBLINGER ( Stephanus ).               | LAVER ( Georgius ).        |
| Koblinger (Stephanus).<br>Vicence, 306 | Rome, 147                  |
| KOBURGER OU KOBERGER,                  | LAURENTII ( Nicolaus ).    |
| voyez Cosurger.                        | Florence, 270              |
| Koch ( Simon ).                        | LAUBENTIUS (Joannes).      |
|                                        | Venise, 206                |
| KOELHOF (Joannes).                     | - (Parvus).                |
| Colomo                                 | Danie 130                  |

## ( 467 )

| LAURENTIUS.                                | LIGNANO (Joan. Anton. de).    |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Pise, 408                                  | Venise, 205                   |
| LEEMPT ( Gerardus de ).                    | Milan, 214                    |
| Utrecht, 302                               | Pavie , 267                   |
| Bois-le-Duc , 409                          | LIMBURGUS (Joannes).          |
| LEENEN ( Paulus ).                         | Munster, 420                  |
| Rome, 150                                  | Linis (Guillelmus de).        |
| LEEU ( Gerardus ).                         | Ascoli, 372                   |
| Anvers, 349                                | Lisa (Gerardus de).           |
| Goude, 369                                 | Venise, 188                   |
|                                            | Tréviso, 248                  |
| (Nicolas).                                 | Friuli, 393                   |
| Anvers, 349                                | Udine, 416                    |
| Leurs (Andreas).                           | LOCATELLUS ( Bonetus ).       |
| Milan, 217                                 | Venise , 199                  |
| Leodio (Joannes de).                       | LOEFFS, de Driell (Rodol.).   |
| Venise, 196                                | Louvain, 324                  |
| LEOVILLER ( Joannes ).                     | Lomatio (Joan. Petrus de).    |
| Venise, 186                                | Milan, 217                    |
| Lepe ( Nicolaus ).                         | Longo (Joan. Leonardo ).      |
| Avignon , 442                              | Vicence, 306                  |
| Lepreux ( Poncet ).                        | Trente, 361                   |
| Paris, 234                                 | LOSLEIN (Petrus).             |
| Letton ( Joannes ).                        | Venise, 186                   |
| Westminster, 333                           | LOTTER (Melchior).            |
| Lever ( Petrus ).                          | Leipsick, 395                 |
|                                            | LUCA, voyez NICOLAI.          |
| LEVILAPIS, V. LICHTENSTEIN.                | Lucensis (Franciscus).        |
| Librarius (Henricus).                      | Venise, 208                   |
| Vicence, 306                               | Luchner (Joannes).            |
| Lichtenstein (Hermanus).                   | Montserrat, 443               |
| Venise, 194                                | Luciferis (Nicol. Jacobi de). |
| Tréviso,                                   | Naples, 261                   |
| Vicence, 305                               | Luere (Simon de).             |
| (Petrus).                                  | Venise, 201                   |
| Venise, 207                                | Luna (Otinus de ).            |
| Liesvelt (Adrianus Van).                   |                               |
| Anyone 250                                 | Lunensis (Jacobus).           |
| Anvers, 350<br>Lignamine (Joan. Phil. de). | Venise, 187                   |
|                                            | Fivizano,                     |
| Rome, 147                                  | 111120110, 275                |

|                        | (40         | , o                      |            |
|------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| M.                     |             | Marliano (Jacobus de     |            |
| 3.5                    |             | Milan ,                  | 213        |
| Mace (Robinet).        |             | MARNEFF (Anguibertus     | ).         |
| Paris,                 | 23o         | Paris, 229,              | 23 r       |
| MACHLINIA (Wilhelmus   | le).        | - (Godofredus d          | e).        |
| Westminster,           | 333         | Paris ,                  | 229        |
| Madis (Franciscus de ) |             | (Joannes de).            |            |
| Venise,                | 198         | Paris,                   | 229        |
| MAGNINUS ( Simon ).    |             | MARTINEAU (Ludovicus     |            |
|                        | 214         | Paris,                   | 229        |
| MAGNUS.                | _           | MARTINEZ, de la Talla (A |            |
|                        | 375         | Séville,                 | 374        |
| MAILLET ( Jacobus ).   | - /-        | MARTINI, voyez Mer       | ENS.       |
| Paris,                 | 231         | MARTINIS (Lucas de).     |            |
|                        | 364         | Sienne,                  | 412        |
| Mangi ( Benedictus ).  | 30/1        | MARTYR (Petrus).         |            |
|                        |             | Milan,                   | 216        |
| Venise,<br>Milan,      | 207         | MATHLE (Antonius).       |            |
|                        |             | Montréal ,               | 280        |
| Manlius (Sebastianus)  |             | Maufer ( Petrus ).       |            |
| Venise,                | 206         | Venise,                  | 191<br>238 |
| Mansion ( Colard ).    |             | Vérone,                  |            |
|                        | 35 r        | Padoue,                  | 276        |
| MANSTENER.             |             | Modène,                  | 341        |
| Paris,                 | 233         | MAURAND (Joannes).       | _          |
| MANTEGATHS, voyez N    | lon-        | Paris ,                  | 232        |
| TEGATIIS.              |             | MAYER (Henricus).        |            |
| Manthen ( Joannes ).   |             | Tolosa,                  | 386        |
| Venise,                | 184         | MAYNYAL (Guillelmus      |            |
| Manutius (Aldus).      |             | Paris,                   | 228        |
| Venise,                | 205         | MAYR (Benedictus).       |            |
| Manzolini ( Michael ). |             | Passaw,                  | 400        |
| Venise,                | 192         | ( Joannes ).             |            |
| Tréviso,               | <b>2</b> 49 | Nurenberg,               | 223        |
| MARCHAND ( Guy ).      | _           | (Sigismundus)            |            |
| Paris,                 | 230         |                          | 153        |
| MARESCHAL (Joannes).   |             | MAZALI (Albertus).       |            |
| Lyon,                  | 365         | Reggio,                  | 392        |
| ( Petrus ).            |             | MAZALIS (Franciscus d    |            |
| Lyon,                  | <u> 364</u> | Reggio,                  | 392        |

| 1 4                          | 9 )                                    |
|------------------------------|----------------------------------------|
| MAZOCHIS (Joannes de).       | Michaelieus (Pet. Adam de).            |
| Bologne, 256                 | Mantoue, 278                           |
| MEDEMBACH voyez MEYDEN-      | MINUTIANUS (Alexander).                |
| BACH.                        | Milan, 216                             |
| MEDEMBLICK (Joannes de).     | MINTEA (Ascher).                       |
| Colle, 376                   | Naples , 262                           |
| MEDESANUS (Hieronymus).      | Misch (Fridericus).                    |
| Forli, 437                   | Mayence, 122                           |
| Mediolano (Damianus de).     | Heidelberg, 414                        |
| Venise, 204                  | Mischinis (Anselmus de ).              |
| Meister (Joannes).           | Nonantola, 390                         |
| Bâle , 316                   | ( Georgius de ).                       |
| Mellicariis (Pollonius de ). | Nonantola, 390                         |
| Milan 216                    | Miscominus (Ant. Barthol.).            |
| Menard (Joannes).            | Florence, 270                          |
| Paris . 232                  | Modène, 341<br>MISINTA (Philippus de). |
| MENTEL VOYEZ MENTELLIN.      | Bresse, 288                            |
| Mentellin (Joannes).         | MISINTIS (Bernardinus).                |
| Strasbourg, 240              | Crémone, 273                           |
| Mentzlan ( Gerson ).         | Bresse, 288                            |
| Bresse, 288                  | MITTELHUS (Georgius).                  |
| Barco, 440                   |                                        |
| MERCATOR , F. MARCHAND.      |                                        |
| Merlinis (Stephanus de).     |                                        |
|                              | Gênes, 311                             |
| Mertens (Theodoricus.).      | Moneta (Antonellus de ).               |
| Alost, 203                   | Venise, 189                            |
| Louvain, 324                 | Montegatus ( Pet. Martyr               |
| Anvers, 349                  | de).                                   |
| Mescullam (Rabi).            | Milau , 216                            |
| Piève de Sacco, 343          | Monteregio (Joannes de).               |
| Metlinger ( Petrus ).        | Nurenberg, 222                         |
| Dijon , 432                  | Moravia (Valentinus de).               |
| METDENBACH (Jacobus).        | Lisbonne, 429                          |
| Mayence, 122                 |                                        |
| MEYNBERGER (Fridericus).     | Naples , 260                           |
| Tubingen, 443                | Geues, 311                             |
| Michael (Petrus).            | Morelli (Joannes).                     |
| Barcelone, 346               | Angers, 371                            |

| •                          | **. *                        |
|----------------------------|------------------------------|
| Morerus (Antonius).        | NOTARII (Julianus).          |
| Venise, 20                 |                              |
| MORGIANIS (Laur. Matth. de | e) Novara (Bernardinus de).  |
| Florence, 27               | 1 · Venise, 197              |
| Morin (Martin).            | Novellus (Joann. Anton.).    |
| Rouen , 42                 |                              |
| Moronis (Bernardinus de    |                              |
| Venise,                    |                              |
| Moros (Carolus).           | Numeister (Joannes).         |
| Barcelone, 34              | 7 Mayence, 11                |
| MOURAND (Joannes).         | Foligno, 28                  |
| Paris, 23                  | 0.                           |
| MOYLIN (Jacobus).          | 0                            |
| Lyon, 36                   |                              |
| Muller (Joannes).          | Reggio, 39                   |
| Nurenberg , 22             |                              |
| Mundator ( Paulus ).       | Parme, 28                    |
| Modène, 3/                 |                              |
|                            | Cologue, 16                  |
| N.                         | Orcho (Ambrosius de).        |
| 7NT _                      | Côme. 3c                     |
| NALLI, voyez DINALLI.      | Orfinis (Emilianus de).      |
| Nani (Hercules).           | Foligno . 2                  |
|                            | 6 ORLANDIS (Raph. et Seb. de |
| NATHAN (Josuas et Israël   | ). Pescia, 4                 |
| Soncino, 4                 |                              |
| Nazario (Jacob. de Sancto  | ). Valence, 3                |
| Milan, 2                   | 14 Os (Petrus).              |
| Voghera, 4                 | 22 Żwoll, 3                  |
| NETRET (Antonius).         | OTTMAR (Joannes).            |
| Chamberry, 4               | IO Reutlingen, 4             |
| NICOLAI (Simon), Lucens    | is. Tubingen,                |
| Rome,                      | <u>18</u> P.                 |
| NIVALDIS (Dominicus de     |                              |
|                            | 80 P. (Bartholomeo).         |
| Noerblingen (Joannes de    | e). Florence,                |
|                            | 95 PACHEL (Leonardus).       |
| Bologne,                   | 53 Milan,                    |

Noir ( Michael le ). Paris ,

231

trus de ). Imbrosius de). 308 Emilianus de ). Raph. et Seb. de). phonsus de). e, us).

383 Joannes ). igen, gen, P.

tholomeo ). ce, Leonardus ). Milan, PAFFROET ( Richardus Deventer,

| ( 4                                    | 71)                         |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| PAGANINIS ( Alexander de ).            | PATAVINUS, Sacerdos, voyes  |
| · Venise, 202                          | CLEMENS.                    |
| - (Hieronymus de).                     | PAUCIS DRAPIS (Jacobus de); |
| Venise, 201                            | Pavie, 207                  |
| (Joannes de).                          | PAULUS THEUTONICUS.         |
| Venise, 202                            | Mantoue, 278                |
| ( Paganinus de ).                      | PEDEMONTANUS (Albertus).    |
| Venise, 199                            | Milan , 214                 |
| PALTASICHIS (Andreas de).              | (Ludovicus).                |
| Venise, 185                            | Milan , 214                 |
| PALMART (Lambertus).                   | Venise, 193                 |
| Valence, 319                           | Pegnizer (Joannes).         |
| PANNARTZ (Arnoldus).                   | Séville, 375                |
| Subbiaco, 127 et 28                    | Pensis (Christophorus de).  |
| Rome , 139                             | Venise 200                  |
| Papia (Guillelmus de ).                | PENTIUS (Jacobus).          |
| Vicence, 307                           | Venise, 206                 |
| Papiensis (Andreas).                   | Persan (Joannes).           |
| Pavie, 265                             | Venise, 195                 |
| (Antonius).                            | PETIT, voyez PARVUS.        |
| Veuise, 194                            |                             |
| (Otinus).                              | - (Gabriel, condam).        |
| Venise,                                | Tusculano, 384              |
| Paravisinus (Dionysius).<br>Milan, 213 | (Joannes).                  |
| Crémone, 273                           | Milan , 217                 |
| Côme, 308                              | Bale, 317                   |
| Paris (Joannes).                       | Passaw, 400                 |
| Tolosa, 386                            | Padoue, 277                 |
| PARMENSIS ( Cæsar ).                   | Vicence,                    |
| Bresse , 288                           | Petri De Moguntia (Joan.).  |
| Parvus (Joannes).                      | Florence , 2 260            |
| Paris, 233                             | Petro (Franciscus de S.).   |
| Pasqualibus (Peregrinus de).           | Pavie, 264                  |
| Venise, 195                            | — ( Gabriel de ).           |
| Tréviso,                               | Venise, 183                 |
| Scandiano, 439                         | Bresse, 287                 |
| PASQUALINUS DE S. GERMAN.              | (Jacobus de S.).            |
| Venise, 187                            | Pavie, 264                  |

| _ |     |     |
|---|-----|-----|
| • | 1   | - 1 |
|   | 472 |     |
|   |     |     |

| Petro (Joanninus de).              | Dec. / Detroit I. V.    |            |
|------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                    | Pisa (Petrus de).       |            |
| Turin , 309                        | Florence,               | 270        |
|                                    | PISCATOR (Kilianus).    |            |
| Bresse, 287<br>——— (Philippus de). |                         | <u>435</u> |
| Venise, 183                        | Pistola (Dominicus de   | ).         |
| PETZENSTEINER (Henricus).          | Florence,               | 270        |
|                                    | PIVARD (Joannes).       |            |
| Previ (Joannes).                   |                         | 234        |
|                                    | Pizonus (Bernardinus    | ).         |
| Perugel (Leonardus).               | Milan ,                 | 216        |
| Rome, 149                          | PLANNCK (Stephanus).    |            |
| Prister (Albert).                  | Rome,                   | 15 I       |
| Bamberg, 125                       | Poitevin (Joannes).     |            |
| PFLANZMANN (Judocus).              |                         | 234        |
| Augsbourg, 167                     | Polonus (Stanislaus).   | _          |
| Pronczen (Jacobus de).             |                         | 375        |
| Bale, 316                          |                         |            |
| PHILIPPI (Nicolaus).               |                         | 215        |
|                                    | Porta (Aymon de).       |            |
| PHYSICUS (Gabriel).                |                         | 366        |
| Venise, 204                        | PORTILIA (Andreas).     | 200        |
| Piasis (Petrus de).                |                         | 252        |
| Venise, 190                        | Parme,                  | 283        |
| Thomas de).                        | Reggio,                 | 392        |
|                                    | Posa (Petrus).          | -9-        |
| Picardus (Joannes).                | Barcelone,              | 346        |
|                                    | POUILLAC (Petrus).      | -1-        |
| Picton (Bernardus).                | Paris,                  | 232        |
| Venise, 189                        |                         |            |
| Piero, voyez Petro.                | Pre (Joannes du).       |            |
| PIETRO, POYEZ PETRO.               | Paris ,                 | 220        |
| PIGOUCHET (Philippus).             | Lyon,                   | 363        |
| Paris , 230                        |                         | ).         |
| Pilizonis (Alexander de).          | Brinn,                  | 420        |
| Milan, 215                         | PRESETTER Florentinus ( | Bar-       |
| Pino (Bernardinus de).             | tholomæus ).            |            |
| Venise, 196                        |                         | 272        |
| Pinzi (Philippus).                 | PRYSS (Joannes).        | _          |
| Venise, 202                        |                         | 245        |
|                                    | Pug                     | CHER       |

#### (473)

| PUECHER (Vitus). Rome, 151  | RAUENSTEIN (Albertus). Magdebourg, 403 |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Puerro (Alphonsus del ).    | RAVESCOT (Ludovicus de).               |
| Séville, 374                | Louvain, 324                           |
| Pullis (Hieronymus de).     | RAYNARDI (Joannes).                    |
| Bologne, 256                | Rome, 149                              |
| Putzbach (Paul. Joann. de). | REGER (Joannes).                       |
| Mantoue, 279                | Ulm, 290                               |
| PYNSON (Richard).           | Regiensis (Joan. Jacobus).             |
| Westminster, 334            | Bologne, 257                           |
| Q.                          | Recio (Antonius de).                   |
| QUATETIS ANTIGNANO (Chris-  | Venise, 197                            |
| tophorus de).               | Regis , voyez Roy.                     |
| Venise, 202                 | REGIOMONTANUS V. MULLER                |
| Quarencis (Pet. Joann. de). | ACCORDINATION / . DICELER              |
| Venise, 203                 | REGNAULT (Petrus).                     |
| QUENTELL ( Henricus ).      | Rouen, 425                             |
| Cologne, 162                |                                        |
| Quioue (Ægidius).           | Strasbourg, 245                        |
| Caen, 393                   |                                        |
| R.                          | Lyon, 362                              |
| 70.                         | REMBOLT (Bertholdus).:                 |
| RAEM VOYEZ TEN RAEM.        | Paris , 23r                            |
| RAGAZO (Joannes de).        | RENATIS (Bernardinus de ).             |
| Venise, 201                 | Venise, 206                            |
| RAGAZONIBUS (Barth. de).    | RENNER (Franciscus).                   |
| Venise, 203                 | Venise, 182                            |
| (Franciscus de).            | RENO OU RHENO (Joann. de).             |
| Bologne, 257                | Venise, 194                            |
| (Jacobus de).               | StUrsio, 304                           |
| Venise, 204                 | Vicence, 3o6                           |
| Bologne, 257                | REUCHEN ( Ludovicus ).                 |
| (Theodorus de).             | Cologne, 162                           |
| Venise, 201                 | REUWICH (Erhardus).                    |
| RAMBURITRUS (Sylvester).    | Mayence, 121                           |
| Rouen . 425                 | REYNARDI (Joannes).                    |
| RATDOLT (Erhardus).         | Trévi, 237                             |
| Venise, 186                 | REYNSBURG (Theodorus de).              |
| Augsbourg, 168              | Venise, 188                            |
| Tome I.                     | 60                                     |

#### (474)

| REYSER OU RYSER ( Georg. ).                    | Roscrus (Joannes).           |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Eichstett, 381                                 | Venise, 203                  |
| Wurtzbourg, 382                                | Rosembach (Joannes).         |
| REYSER (Michael).                              | Barcelone, 347               |
| Eichstett, 381                                 | Tarragone, 426               |
| RHENO vide RENO.                               | Perpignan , 445              |
| RICHARD (Joannes).                             | Rosse voyez Roce.            |
| Paris, 234                                     | Rossi voyez Ruszus.          |
| Rouen, 425                                     | Ror (Adam).                  |
| RICHEL (Bernardus).                            | Rome, 148                    |
| Bâle, 314                                      |                              |
| RICHING, voyez RYING.                          | Rotwil (Adam de).            |
| Richolf (Georgius).                            |                              |
| Lubeck, 335                                    | Aquila, 398                  |
| RIEDRERS (Fredericus).                         | Royado (Martinus de).        |
| Fribourg, 436                                  | Venise, 204                  |
| RIESSINGER (Sixtus).                           | Rouellis (Ambrosius de).     |
| Rome, 152                                      | Pavie, 266                   |
| Naples, 260                                    | (Bernard. de).               |
| RIGARIUS (Joannes).                            | . Pavie , 266                |
| Venise, 202                                    | Rouge (Guillelmus le).       |
| RIPA, voyez NAZARIO.                           | Troyes, 405                  |
| RIPA, voyez Nazario. RIVABENIS V. ARRIVABENUS. | - (Pierre le).               |
| Roca (Joannes de).                             | Paris, 230                   |
|                                                | Chablis, 377                 |
| (Lupus de la ).                                | Roy (Guillelmus le).         |
| Valence. 320                                   | Lyon, 362                    |
| Roce (Dionysius).                              | Rubeis (Aloysius de).        |
|                                                | Venise . 208                 |
| ROCCOCIOLA ( Dominicus ).                      | (Franciscus de ).            |
| Modène, 341                                    | Venise, 208                  |
| Rody (Bertholdus).                             | (Laurentius de ).            |
| Bale, 314                                      | Ferrare, 259                 |
| (Sigismundus).                                 | Ruberia ( Justinianus de ).  |
| Sienne, 412<br>Pescia 616                      | Bologne, 257                 |
|                                                |                              |
| ROLANDI (Wilhelmus de).                        | Venise, 208                  |
| Milan, 218                                     | - ( Jacobus ).               |
| Roon (Theodoricus). Oxford . 379               | Venise, 184<br>Pignerol, 384 |
| Oxford 3no                                     | Pignerol . 384               |

| Ruseus (Joannes).      | • • • | SAMUEL:               |           |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Venise,                | 199   | Naples,               | 262       |
| Tréviso,               | 250   | SANCTIS ( Hieronym    | us de).   |
| (Laurentius).          |       | Venise,               | 200       |
| Venise,                | 194   | SANTRITER (Joan. I    | ucilius). |
| - ( Petrus ).          | ٥.    | Venise,               | 190       |
| Paris ,                | 230   | SARACENUS (Marinu     | 15).      |
| Ruger (Thomas).        |       | Venise .              | 189       |
| Augsbourg,             | 168   | Lyon ,                | 365       |
| Rugenns (Angelus de)   | )-    | SAVIONI (Marchesio    | no de).   |
| Reggio .               | 392   | Venise,               | 192       |
| - ( Úgo de).           | •     | SAXONIA ( Nicolaus    | de).      |
| Reggio,                | 393   | Lisbonne,             | 429       |
| Pise,                  | 408   | SCHABELER (Joanne     | 25).      |
| Rugerin (Anna).        |       | Lyon,                 | 363       |
| Augsbourg,             | 168   | SCAEFFLER (Joanne     | es).      |
| Rugerius ( Galeacius ) |       | Ulm.                  | 291       |
| Bologne ,              | 257   | Freisingen ,          | 438       |
| ( Ugo ).               |       | SCHAEFFENER (Wil      | helmus).  |
| Bologne,               | 252   | Strasbourg,           | 245       |
| RUGGERI, voyez Ruge    | RIUS. | SCHALLUS (Joannes     |           |
| RYING ( Bertholdus ).  |       | Mantoue,              | 279       |
| Naples,                | 261   | SCHARLIONO (Berna     | ard. de). |
| RYMANN ( Joannes ).    |       | Milan ,               | 217, 218  |
| Hagenau,               | 427   | SCHAUER ( Joannes     |           |
| Ryser , voyez Retser.  |       | Augsbourg ,           | 169       |
| Itişek, vojez italisak | •     | SCHENCBECHER (Th      |           |
| S.                     |       | Rome,                 | 149       |
| 3.                     |       | SCHENCK ( Petrus )    |           |
| SACHON, voyez ZACHO    | ON.   | Vienne,               | 397       |
| SACHSEL, de Reichen    | thalt |                       |           |
| Rome,                  | 150   | Erfort,               | 399       |
|                        | 100   |                       |           |
| SALOMON (Josuah).      | 262   | Schindeleys (Her.     | 360       |
| Naples ,               | 4:3   |                       |           |
| Soncino,               |       |                       | es).      |
| SALOMONIUS ( Octavia   | nus). | Augsbourg,<br>Munich, |           |
| Cosenza,               | 376   | Munich,               | 444       |
| SALE ( Aloysius de).   | 185   | Schoensperger (       | roannes). |
| Vanica                 |       |                       |           |

#### (476)

| Schoiffer (Petrus). Mayence, 117 | Silber, ou Franck (Euch.):<br>Rome, 152 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                  | SILIPRANDIS (Aloysius de).              |
| Schomberg (Guillelmus).          |                                         |
| Messine, 289                     | Mantoue, 279                            |
| SCHOTT (Martinus).               | Venise, 188                             |
| Strasbourg, 245                  | C / Para                                |
| Schriber, voyez Scriber.         | Silva (Franciscus de ).                 |
| Schussler ( Joannes ).           | Turin, 310                              |
| Augsbourg, 165                   | SILVESTRO ( Dominicus di ).             |
| Schultis ( Engelhard ).          | Bologne, 254                            |
| Lyon, - 365                      | Simos (Martinus).                       |
| Schurener (Joannes).             | Strasbourg, 244                         |
| Rome, 150                        | Snell (Joannes).                        |
|                                  | Stockholm, 403                          |
| Scinzenzeller (Joan. Ang.).      | Snellaert (Christian).                  |
| Milan, 217                       | Delft, 367                              |
| Scinzenzeller (Ulricus).         | SOCIETAS COLUBRI.                       |
| Milan, 214                       | Florence, 272                           |
| Scotus (Octavianus).             | Soncinates ( Hebræi ).                  |
| Venise, 196                      | Naples , 262                            |
| Scriber (Joannes).               | Sorg (Antonius).                        |
| Bologne, 253                     | ' Augsbourg, 166                        |
| SEGATIONIBUS (Aloysius de).      | Sozus (Andreas de).                     |
| - Milan , 217                    | Venise, 197                             |
| Segura ( Barthol. ).             | Spindeler ( Nicolaus ).                 |
| Séville, 374                     | Valence, 320                            |
| Sensenschmidt (Joannes).         | Barcelone, 346                          |
| Bamberg, 126                     | Spira ( Joannes de ).                   |
| Nurenberg , 218                  | Venise, 175                             |
| Ratisbonne, 415                  | — ( Vindelinus de ).                    |
| SEPTEM ARBORIBUS (Marti-         | Venise, 177                             |
| nus de ).                        | SPYES (Wigand).                         |
| Padoue, 275                      | Elfeld, 155                             |
| SEPTEMCASTRENSIS (Thom.).        | STAGNINO ( Bernardinus ).               |
| Mantoue, 279                     | Venise, 195                             |
| Modène, 341                      | STAGHEL ( Conradus ).                   |
| SESSI (Joan. Bapt. de).          | Venise, 196                             |
| Venise, 201                      | STABLE (Conradus).                      |
| Signerre ( Guillermus ).         | Passaw, 400                             |
| Marie ( Chiller mas )            | D'                                      |

# ( 477 )

| STANCHIS (Andreas de ).               | TANTIUS (Fransciscus):               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Venise, 200                           | Milan , 217                          |
| STENDAEL ( Albertus de ).             | TAVERNIER ( Guillelmus ).            |
| Venise, 185                           | Provins, 440                         |
| Padoue, 276                           | Tegius ( Paulus ).                   |
| STEPHANUS ( Henricus ).               | Milan, 217                           |
| Paris, 233                            | Tellez (Joannes).                    |
| STEYNCHAWER ( Adam ).                 | Tolède, 423                          |
| Genève, 378                           | TENRAEM ( Gerardus ).                |
| STOECKEL (Wolfgangus).                | Cologne, 162                         |
| Leipsick . 396                        |                                      |
| STOL (Joannes).                       | Teuronicus (Joannes). Tolosa, 386    |
| Paris , 228                           |                                      |
| STRATA (Antonius de),                 | THANNER (Jacobus).                   |
| Venise, 191                           | Leipsick, 3g5                        |
| STRUCIIS (Balthasar de).              | THEODORICUS:                         |
| Modène, 340                           | Cologne, 162                         |
| STUCHS (Georgius).                    | THERANIO (Joannes de).               |
| Nurenberg, 223                        | Ascoli, 372                          |
| Suandis (Paulus de).                  | THERHOERNEN (Arnoldus).              |
| Milan, 214                            | Cologne, 159                         |
| Surgus (Jacobinus).                   | THOMAS.                              |
| Chivasso, 421                         | Séville, 375                         |
| Venise, 208                           | TISCHNIOWA (Martin. Van).            |
| Turin, 309<br>Lyon, 365               | Kuttenberg, 428                      |
|                                       | Tolosa (Michael de).                 |
| Verceil, 415                          | Paris, 235                           |
| Sustrevo (Manfredus de).              | Topie, de Pymont (Mich.).            |
| Venise, 192<br>Sweynheym ( Conradus). | Lyon, 364                            |
|                                       | Tornaco (Joannes de).<br>Venise, 190 |
|                                       | Torresanus (Andreas).                |
| Rome, 139<br>Syber (Joannes).         | Ferrare, 258                         |
| Lyon, 363                             | Tortis ( Baptista de ).              |
| 23011,                                | Venise, 193                          |
| т.                                    | TRAJECTI ( Bartholomæus ).           |
|                                       | Bologne, 255                         |
| TACUINUS, voyez CERETO.               | TRECHSEL (Joannes).                  |
| TALLEUR (Guillelmus le).              | Lyon, 364                            |
| Rouen, 425                            | Tolosa, 386                          |
|                                       |                                      |

#### (478)

| ( 7,                                      | , ,                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| TREPPEREL (Joannes).                      | VALENTIA ( Antonius de ).             |
| Paris, 232                                | Venise, 193                           |
| TRESSER (Joannes).                        | VALLA ( Brunus ).                     |
| Naples , 262                              | Venise, 187                           |
| TRINCHER ( Petrus ).                      | VALLE ( Martinus de la ).             |
| Valence. 320                              | Pavie, 265                            |
| TROTTIS (Barthol. de).                    | Varisio (Joan. Aloysius de).          |
| Pavie, 266                                | Venise, 204                           |
| Tuppo ou Tupn (Fran. de).                 | VAZQUEZ (Joannes).                    |
| Naples, 261                               | Tolede , 422                          |
| Turre (Joannes de).                       | VELDENER ( Joannes ).                 |
| Angers, 371                               | Utrecht, 3o3                          |
| P ( Petrus de la ).                       | Louvain, 322                          |
| Rome, 153                                 | Culembourg, 407                       |
| Tiela (Jacobus de). Plaisance, 344        | VENDRELL ( Matthæus ).                |
| Plaisance, 344                            | Barcelone, 346                        |
| U.                                        | VENETUS (Bartholomæus).               |
| 0.                                        | Venise, 203                           |
| UGOLETTUS (Angelus).                      | (Bernardinus ).                       |
| Parme, 284                                |                                       |
|                                           | (Matthæus).                           |
| Umber (Sibyllinus).<br>Venise, 185        | Venise, 207                           |
|                                           | VERARD (Antonius).                    |
| Unckel (Bartholomæus de).<br>Cologne, 161 | Paris 228                             |
|                                           |                                       |
| Ungarus ( Petrus ).<br>Lyon. 363          | Vercellensis (Barthol.). Bresse, 287  |
| -,,                                       | - (Bernardinus).                      |
| Ungur (Mainardus).                        |                                       |
| Séville, 375                              |                                       |
| Grenade, 441                              | Venose (Sebastian. de). Venise, 203   |
| Unsto (Henricus de Sancto).               |                                       |
| Vicence, 306                              | Verona (Joannes de ).<br>Vérone . 237 |
|                                           |                                       |
| v.                                        | VERONENSIS (Fredericus).              |
| V                                         | Jesi, 281                             |
| ALBECK, voyez WALBECK.                    | VESPOLATE (Dominicus de)              |
| VALDARFER, V. WALDARFER.                  |                                       |
| VALDEZOCHIO (Barthol. de).                |                                       |
| Padoue, 275                               | Vicence, 306                          |
|                                           |                                       |

#### 479 )

|                         | 1 4/ | 9 )                    |       |
|-------------------------|------|------------------------|-------|
| VILLA (Arnoldus de ).   |      | WALBECK ( Joannes ):   |       |
| Rome,                   | 150  | Bologne,               | 255   |
| (Jacobus de)            |      | Sienue,                | 412   |
| Valence,                | 319  | WALDARFER (Christoph   | or.). |
| - (Petrus).             |      | Venise,                | 180   |
| Bresse,                 | 286  | Milan,                 | 212   |
|                         |      | WALCH ( Georgius ).    |       |
| VILLAVETERI (Bonifac. J | oun. | Venise,                | 190   |
| de).                    | 205  | WENSZIER ( Michael ).  | -     |
| Venise,                 | 205  | Bâle,                  | 315   |
| ( Joannes de ).         |      | Clugny,                | 435   |
| Venise,                 | 200- | WESTPHALIA (Joannes    | de ). |
| VILLAGUIA (Jacobus).    |      | Louvain,               | 320   |
| Séville,                | 375  |                        |       |
| Vingle (Joannes de).    |      | Louvain,               | 322   |
| Lyon,                   | 365  | WESTVAL (Joachinus).   |       |
| Vischer ( Petrus ).     |      | Magdebourg,            | 403   |
| Nurenberg,              | 223  | Wider ( Paulus ).      |       |
| VITALIBUS ( Bernardin.  | de). | Erfort,                | 399   |
| Venise,                 | 206  | VVIENNER (Joannes).    | 4     |
| VIVIAN ( Matthæus ).    | -    | Augsbourg,             | 166   |
| Orléans,                | 430  | VVILD (Leonardus).     |       |
|                         | _    | Venise,                | 188   |
| Vollehoe (Joannes de    | : ). | VVILLA ( Windelinus of |       |
| Zwoll,                  | 382  | Rome,                  | 149   |
| Vostre (Simon).         | _    | VVINTERBURG (Joannes   | ٠).   |
| Paris ,                 | 230  | Vienne,                | 402   |
| VURSTER ( Joannes ).    |      | VVINTERS ( Conradus )  | )     |
| Mantoue,                | 270  | Cologne,               | 161   |
| Modène,                 | 340  | VVolff (Georgius).     |       |
| VYDENAST (Joannes).     | _    | Paris,                 | 231   |
| Pérouse,                | 342  | ( Nicolaus ).          | -     |
| retouse,                | 042  | raris,                 | 234   |
|                         |      | Lyon,                  | 366   |
| w.                      |      | VVORDE (Vynandus       | de ). |
| 337 -                   |      | Westminster,           | 333   |
| .W. c.                  |      | VVORMATIA ( Andreas    | de).  |
| Strasbourg,             | 244  |                        | 37I   |
| WAGNER ( Petrus ).      |      | VVTRFFEL (Georgius)    |       |
| Nurenberg,              | 223  | Ingolstadt,            | 431   |
|                         |      |                        |       |

| ZAROTUS (Antonius). Milan,               |
|------------------------------------------|
| Zens ( Giraldus da)                      |
| Pavie, 267                               |
| Zeissenmair ( Lucas ).                   |
| Augsbourg, 160                           |
| Zell (Ulricus). Cologne, 157             |
| Zeninger ( Conradus ).                   |
| Nurenberg , 223                          |
| Zeno (Henricus de Casa).<br>Vicence, 307 |
|                                          |
| Zerbo (Julianus de).<br>Pavie, 265       |
| ZILETUS (Innocentius).                   |
| Polliano, 360                            |
| ZORBA (Samuel).                          |
| Lisbonne, 429                            |
| Zyrichzee ( Cornelius de ).              |
| Cologne, 163                             |
|                                          |

# 2234825A

#### ERRATA.

Page 5, ligne 14 de la note, de Spire, liser de Spire. Page 15, ligne 5, petite note d, omnius, lisez omnibus. Bold, ligne dermitre, editione, lisez editioni. Page 17, ligne 26 de la note, Justitioni, linez Justipiani. Page 175, ligne 28, superanext, lisez superanexik. Page 259, ligned 17, maje, lisez majere. Page 259, ligned 17, maje, lisez majere.



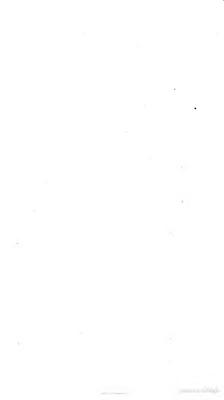

